

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





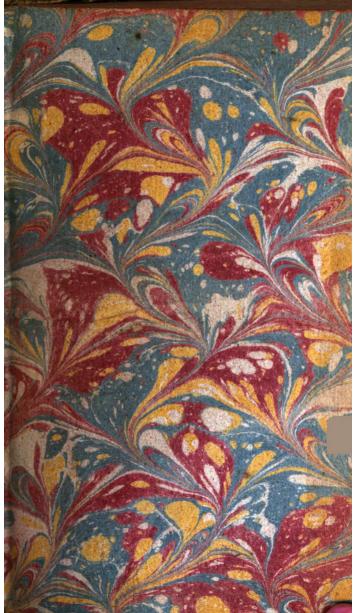

# HISTOIRE

# GENERALE

# D'ESPAGNE.

Depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à present,

Tirée de : MARIANA, & des . Auteurs les plus celebres.

OUVRAGE ENRICHI d'un grand nombre de Figures en taille-douce

TOME HUITIE'ME.

Contenant les Regnes de Philippe troisième, de Philippe quatriéme, & de Charles (1904)



Cher PRALARD, vis-à-vis la rue de la Parcheminerie, à l'Occasion.

M. DCC. XXIII. Avec Approbation & Privilege du Roya

• Bigitized by Google

#### 

# TABLE

## DES CHAPITRES

du VIII. Volume.

#### LIVRE XXIII.

| Сн. | LL | Es regnes<br>Philippe | de<br>IV. | Phi<br>fils | lipj<br>O | e III<br>petit- | . &<br>fils | de<br>du |
|-----|----|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
|     |    | Roy Phili             |           |             |           |                 |             |          |

 Naissance d'Anne d'Autriche, laquelle épousa Louis XIII. & fut Reine de France. Mort d'Elisabeth, Reine d'Angleterre,

III. Naissance d'un Prince qui regna en Espagne sous le nom de Philippe IV. après la mort du Roy Philippe III. son pere,

IV. L'origine & les commencemens de la guerre d'Allemagne. Les peuples de Bohême & de Hongaie choisssent Ferdinand pour leur Roy. Mors de l'Empereur Mathias,

V. En quelle situation se trouvoit l'Europe. & la Monarchie d'Espagne, à l'avenement de Philippe IV. à la Couronne,

Y I. Quelques changement arrivez dans le Royaume de Calille. Translation de l'Electorat de la Maison Palatint en celle de Baviere.

Tome VIII.

## LIVRE XXIV.

| Cu.  | I. T E regne de Charles II. dernies                                    | ,  |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
|      | I. L E regne de Charles II. dernier<br>Roy d'Espagne, qui finit la bra |    |
|      | be de la Maison d'Autriche                                             | ,  |
|      | pour faire place à la Maison de                                        | 8  |
|      | Bourbon, 171                                                           |    |
| II.  | Le Roy d'Espagne entre dans la grande                                  | ,  |
|      | alliance, & se ligue avec les Hol-                                     | 4  |
|      | landois & lours Alliez , pour faire                                    | e  |
|      | la guerre au Roy de France, 194                                        | 1  |
| III. | On fait de grandes réjouissances dan                                   |    |
|      | les Cours de Vienne & de Madrid                                        | ,  |
| •    | , pour le mariage de l'Empereur ave                                    |    |
| :    | la Princesse de Neubourg. Le Ro                                        |    |
| •    | d'Espagne cheist Don Jouan d'Au                                        |    |
| , .  | triche pour son premier Ministre                                       | •  |
|      | 215                                                                    |    |
| 1 V  | Un tremblement de terre accompagn                                      | 4  |
|      | de tempéter & d'inondations, cauf                                      | ζ  |
|      | des raunges incroyables dans tout                                      |    |
|      | l'Espagne, 24                                                          |    |
| -V.  | Le Ray d'Espagno foit plusieurs regle                                  | ٠. |
|      | mens pour mettre le bon ordre dan                                      |    |
|      | fes finances, 26                                                       |    |
| VI.  | La fituation des affaires en Catalogne                                 | 3  |
|      | Les Espagnols attaquent les trou                                       |    |
| •    | pes de France, commandées par l                                        | Ļ  |
|      | Maréchal de Nouilles, & perden                                         | 9  |
| •    | la bataolle auprés du Ter, 30                                          |    |
| :711 | . Le Frince d'Orange & quelques au                                     | g. |
| ٠.,  | tres Puissances prennent des me                                        | ,  |
| •    | sures pour le partage de la Monas                                      | r  |
|      | chie d'Espagne avant la mort d                                         |    |
|      |                                                                        |    |

#### DES CHAPITRES. VIII. Du gouvernement ; de la politique ; du genie; des mœurs & coutumes des Espagnols anciens & modernes, 3 62 IX. Par quels degree la Monarchie d'Efpagne.parvint-elle au point de grandeur où elle étoit sous le regne de Charles II. & des Rois ses prédeces-Seurs? 407 Observations historiques & curicuses sur la généalogie & la suite des Rois d'Espagne, 43 I I. Observation, 43 E II. Observation, 432 III. Observation, 432 IV. Observation, 432 V. Observation. 433 V I. Observation , 433 VII. Observation, 436 VIII. Observation, 438 IX. Observation, 439 X. Observation , 44 E XI. Observation, 448 Observations bistoriques & politiques XI. sur les droits de Philippe V. à la Couronne d'Espagne, Explication des anciens termes XII. Provinces & des Royaumes, des Villes & des peuples dont il est fair mention dans l'Histoire generale

Fin de la Table des Chapitres.

d'Espagne,

HISTOIRE

Digitized by Google





# HISTOIRE D'ESPAGNE

tivre XXIII.

## CHAPITRE I.

Les regnes de Philippe III. & de Philippe IV. fils & petit fils du Roi Philippe II.



UELQUES Historiens ont appellé Philippe II. le Salomon d'Espagne, à cause de sa sagesse, & de cette tranquil-

lité d'ame qui le rendoit le maître absolu de ses passions, dont on n'appercevoit pas même les traces sur son visage. La force de son courage, & de sa patience invincible parut principalement vers la fin de sa vie. Un flux de sang Tome VIII.

Digitized by Google

qui sortoit par tous les conduits de son corps, & les apostumes qui se formerent dans sa poirrine l'avoient reduit aux derniers abois. Il souffroit tous ses maux avec une patience inalterable. Quoique son corps sut reduit dans un état déplorable, la force de son esprit n'en sur nullement abbatue; son jugement sain & entier soutenoit encore le poids des

plus grandes affaires.

Philippe III. son fils & son successeur à la Couronne d'Espagne n'avoit pas à beaucoup près les mêmes talens ni le même genie que son pere. Il avoit signé la paix de Vervins quand il mourut; mais il n'avoit pas eu le tems de prêter le serment avec les mêmes solemnitez qu'avoient fait le Roi de France, & l'Archiduc. Après sa mort Philippe son fils signa & ratissa le Traité dans la Ville de Vailladolid, en presence du Comte de la Rochepot Ambassadeur de France; mais cette signature ne se sit qu'au bout de deux ans,

₹59\$.

Peu de tems après que le Roi Henri IV. eut signé ce fameux Traité, il se vit tout à comp attaqué d'une violente malladie qui le conduisit en peu de jours aux portes de la mort. Dans le plus fort de son mal, il disoit à ses amis, je n'appréhende nullement la mort, je l'ai af-

frontée dans les plus grands perils; mais j'ai la douleur de n'avoir pas eu le tems de travailler au bonheur & au repos de mes peuples que j'aime, comme s'ils étoient tous mes enfans. En effet tous les François le pleuroient & le fegrettoient comme leur pere commun. A peine étoit-il revenu de cette dangereuse maladie qui l'avoit conduit jusqu'aux portes de la mort, qu'il pensa mourir de douleur pour un funeste accident qui enleva de ce monde d'une maniere étrange la belle Gabrielle dont il avoit eu plusieurs enfans, & qui s'étoit slattée de l'épouser. Des convulsions & des syncopes la firent mourir le samedi de Pâques à Paris, où elle étoit venuë de 1999 Fontainebleau à cause de la fête, & pour y faire ses dévotions. Elle s'étoit flattée d'épouser Henri IV. quoiqu'il fut alors marié à Marguerite de Valois sœur de Henri III. mais le Cardinal d'Ossat & Syllery Ambassadeurs de France sollicitoient à Rome la dissolution de ce mariage.

Quoique Philippe II. avant sa mort en conclu & reglé le mariage de son fils avec la Princesse Margueritte fille de l'Archiduc d'Autriche, cependant il n'avoit pas eu la consolation de voir la conclusion de ce mariage.

Digitized by Google

La jeune Princesse fut conduite par

sa mere accompagnée d'Albert d'Au-

Le Pape

pagne.

nie du triche à Milan & ensuite à Ferrare, où mariage le Pape vint exprès pour présider à la de la Rei ceremonie de ce grand mariage. Il est ne d'Es à remarquer que la Principauté de Ferrare étoit depuis peu devoluë à ce Pontife, par le decès du dernier Duc mort sans enfans. Quoique le Roi d'Espagne & la Princesse sa sœur fussent absens. le Pape acheva dans Ferrare la ceremonie du double mariage, c'est-à-dire, de Marguerite d'Autriche fille de l'Archiduc Charles avec le Roi d'Espagne, & de sa sœur avec l'Archiduc Albert Gouverneur des Pais-Bas, qui furent donnez en dot à la Princesse comme on l'a dit. Etant partis de Ferrare, ils arriverent à Tortose vers le 20 de Mars en la même année 1599. Les ceremonies du double mariage furent achevées à Valence le 14. des Calendes de May avec toute la pompe & toute la magnificence qui convenoit à cette grande fête; tous les Seigneurs & tous les Grands d'Espagne s'y rendirent de tous côtez, avec un concours extraordinaire de peuples de tous les endroits d'Espagne, pour faire leur cour aux Souverains. Le Roi accompagna l'Archiduc Albert jusqu'à Barcelone, d'où cet Ar-

chiduc partit avec la Princesse son épouse, pour se rendre dans leur Gouvernement des Pais-Basa

. Le Roi & la Reine d'Espagne retournerent à Valence pour se rendre incessamment à Madrid. La paix de Vervins laissoit à ce Prince & à son Epouse la liberté de goûter en repos les premieres douceurs de leur mariage; ils passerent de la forte dix ou douze années dans une tranquille oisiveté, sans être troublez par la dépense, le bruit & les inquietudes de la guerre, allant passer les diverses saisons en differens Palais, fans allarmes & sans inquietudes, com-

me de simples particuliers.

Philippe II. avoit recommandé à son Philippe fils de restituer la Navarre aux heritiers II. rede Jean d'Albret. Ce Royaume avoit mande été usurpé par Ferdinand le Catholique, en mousous pretexte d'une prétendue conces-restituer son du Pape, à cause du huguenotif-la Navere. me. Philippe II. insera dans son Testament une clause qui empêcha l'effer de ses bonnes intentions, & frustra les heritiers legitimes de la restitution qu'on vouloit leur faire, supposé, dit le Prince moribond, que cette restitution ne préjudicie point à la sûreté de la Religion Catholique, ni au repos de la Castille. Les remords de sa conscience le

A iij

. ..

pressoient de restituer le bien d'autrui ; mais sa politique interessée lui suggeroit en même tems de fausses raisons, & de vains subtersuges pour calmer les allarmes & les troubles de sa conscience. De sorte que ses bonnes intentions demeurerent sans esset. Apparemment ses successeurs ont cru ses raisons valables, puisque la Navarre est encore aujour-d'hui entre les mains des Rois d'Espagne, qui la retiennent au préjudice des Rois de France, qui en sont les heritiers legitimes, comme descendans des Princes, lesquels en ont été dépouillez injustement.

Il y avoit 70. ans que l'animosité. subsistoit entre les François & les Espagnols. Le Traité de Vervins suspendit, à la verité, cette haine inveterée qui brouilloit les deux Nations. Ce seu demeuroit toûjours caché sous la cendre, & l'on en voyoit de tems en tems sortir des étincelles. Les Ministres ou les Partisans d'Espagne, sollicitez sans cesse par les ligueurs resugiez, cabaloient ouvertement pour tâcher de ranimer les cendres de la ligue presque éteinte, & ils continuerent toûjours ce manege par leurs émissaires jusqu'à la mort d'Henri IV.

La paix ne venoit que d'être publiée, cependant ils firent ce qu'ils purent

pour engager le Duc de Savoye à recommencer les brouilleries au sujet du
Marquisat de Saluces qui lui tenoit tant
au cœur, & qu'il ne vouloit point restituer à la France. C'est un petit Etat de Satituer à la France. C'est un petit Etat voye ne
enclavé dans le Piémont & fort à la veut
bienseance de ce Duc, car il comprend point
restituer
trois ou quatre Villes importantes, & le Marassez fortes. Les Espagnols lui firent ofsaluces.
frir des troupes & de l'argent, s'il vouloit rentrer en guerre, pour conserver
le Marquisat de Saluces sans être obli-

gé à le restituer.

On avoit stipulé dans le Traité de paix que cette restitution se feroit au bout d'un an, par la decision du Pape Clement établi juge de cette contestation. L'année étant écoulée le Duc de Savoye vint à la Cour de France; pour tâcher de rendre le Roi plus traitable sur cette restitution, sans y pouvoir réussir. Les Espagnols eurent donc la joye de voir le succès de leur politique, & la guerre rallumée entre la France & la Savoye. Le Duc demanda du secours au Roi d'Espagne, & sit de nouvelles propositions au Pape pour conclure un nouveau Traité; mais en attendant les troupes Françoises marchoient tobjours & conquirent en peu de tems la Bresse & la Savoye. Le Cardinal Aldobrandin

neveu du Pape s'entremit d'accommoder le different ; de sorte que le Roi fatigué de la guerre, consentit à un échange très-avantageux au Duc de Savoye; car on lui laissa par cet échange le Marquisat de Saluces pour la Bresse, le Bugey, le Val-Romey, & le Bailliage de Gex. Ainsi finit la guerre, & les Espagnols perdirent l'esperance de troubler la paix.

Depuis long-tems le Roi Henri IV-meditoit la dissolution de son mariage avec la Reine Marguerite de Va-Henri lois. Il y avoit déja plusieurs années que IV veut cette Princesse avoit quitté son mari dissou qu'elle n'aimoit point & qu'elle avoit mariage épousé par force, pour obéir au Roi Charles IX. son frere. Cependant elle n'avoit jamais voulu consentir à la dissolution de son mariage, par jalousse contre la belle Gabrielle Duchesse de Beaufort, par la crainte qu'elle avoit que le Roi ne l'épousât & qu'il ne legitimât fes enfans. Mais dès qu'elle fut morte, elle consenti au divorce; elle écrivit de concert avec son mari au Pape Clement VIII. lequel prononça que leur mariage étoit nul, comme ayant été contracté fans le consentement libre des parties. Le Roi étant degagé de sa première semme, fit demander en mariage Marie

de Medicis, fille de François grand Duc de Toscane, à laquelle on donna pour sa dot la somme de six cent mille écus d'or, valant sept livres & demie chacun, monnoye de Florence, moyenant quoi la Princesse renonçoit à la succession de pere & de mere en saveur de son oncle qui étoit déja en possession du Dushé par le decès des autres. Le Roi alla à Lion au devant de la Princesse, d'où il l'emmena à Paris.

Le commencement de l'année 1600, sur celebre par la concession d'un Jubilé: un nombre infini de peuples de tous les endroits du monde allerent à Rome pour gagner les Indulgences, nonobstant les rigueurs d'un hyver très-violent. Le Tibre deborda considerablement & causa de grands ravages dans Rome pendant trois jours. Le Pape créa 13. Cardinaux, parmi lesquels étoit Bellarmin qui s'est rendu celebre par un grandi nombre de beaux ouvrages pour la défense de la religion.

La Cour & le Conseil d'Espagne n'oublierent rien pour donner de l'inquietude: au Roi de France, dans l'apprehensionqu'il n'allât fondre sur le Milanez avec les troupes qu'il avoit conduites pour faire la guerre au Duc de Savoye. Le Comte de Fuentes Gouverneur de Mi-

Αv

lan eut ordre de faire de grands preparatifs moyennant deux millions d'or qu'on lui envoya: mais comme les Espagnols sont naturellement fort speculatifs, & qu'ils mettent à deliberer le tems qu'il faudroit employer à agir, il s'y prit deux mois trop tard.

Au commencement du mois de Mars de l'année 1601. la Cour quitta la Ville de Madrid pour aller faire son sejour à Vailladolid, dans l'intention de retablir ce pais ruiné par la disette des choses necessaires à la vie, & par le petit nombre des habitans qui ne pouvoient suffire à cultiver les terres; les autres ayant été contraints d'abandonner le païs pour chercher de quoi vivre ailleurs. Mais ensin la Cour se trouvant trop incommodée à Vailladolid, sur obligée de revenir à son ancienne demeure.



### CHAPITRE II.

Naissance d'Anne d'Autriche, laquelle épousa Louis XIII. & fut Reine de France. Mort d'Elizabeth Reine d'Angleterre.

Oüis XIII. fils aîné & successeur 🖵 du Roi Heńri IV. naquit le 27. jour de Septembre en l'année 1601. à Fontainebleau; & comme si la Providence lui eut dès lors destiné une épouse, Anne d'Autriche vint au monde à Vailladolid, le même mois & la même année. En effet leur mariage fut conclu dès ce tems-là, & le Cardinal de Tolede fut nommé pour la conduire vers les Frontieres: mais cependant ce mariage ne s'accomplit qu'au bout de plusieurs années, ayant toûjours été differé par diverses conjonctures, jusqu'à ce que les deux époux fussent parvenus à un âge competent.

On vit en ce tems-là une espece de prodige à Villilla dans l'Aragon; les cloches sonnerent toutes seules, sans que personne les mit en branle; plusieurs Espagnols naturellement superstitieux & enclins à tirer des copjectures facheuses

A vj

des choses qui paroissent extraordinaires, se persuaderent que cet évenement menaçoit l'Espagne de quelque grand malheur. Cependant on ne remarqua point dans la suite aucun sinistre accident que l'on pût attribuer, avec quelque raison, à ce mouvement inopiné des

cloches de Villilla.

guerre en Hon grie entre les Turcs & les 'mperiaux.

Comme la paix subsistoit toûjours entre la France & l'Espagne, & que la Grande guerre étoit vivement allumée en Hongrie entre Mahomet III. Empereur des Turcs, & Rodolphe II. du nom Empereur d'Occident, les braves de toutes les Nations alloient chercher à se signaler en Hongrie, qui étoit alors le grand theatre de la guerre. Le Duc de Mercœur venu de France avec un grand nombre d'illustres volontaires, commandoit une armée de 25. mille hommes, & prit d'assaut Albé-Royale, que les Turcs avoient enlevée au Prince de Transylvanie. Pour se dedommager de cette perte, ils assiegerent Canise, dont le Gouverneur desejperant de se désendre rendit la place par composition, & la remit entre les mains des Turcs. Croyant n'avoir rien fait en cela contre son devoir, il vint se presenter devant le Duc de Mercœur, lequel le mit au Confeil de guerre, pour faire juger son

affaire par les Capitaines de l'armée Imperiale. On accusa ce Gouverneur de peus courage & de lâcheté; on lui sit couper. la main droite, avec laquelle il avoit signé la reddition de cette importante place; & ensuite il eut la tête tranchée-

Mahomet III. fit de grandes avances au Duc de Mercœur pour tâcher de le mettre dans ses interests, & lui offrit de grandes sommes qu'il ne voulut point accepter. Au contraire il mit le siège devant Albe Royale qu'il emporta de vive force après une longue résistance & plusieurs assauts, le Gouverneus de la Place-avec sa femme & six vingt autres personnes se remit entre les mains du Duc de Mercœur pour sauver leur vie. de la fureur du soldat. Après cette grande conquête le Duc de Mercœur se rendit à Prague pour conferer avec REmpereur sur des projets très-importans. Il vouloit passer en France, dans le dessein d'y lever de nouvelles troupes pour retourner l'année suivante en Hongrie, mais il mourut en chemin comblé de gloire, & fort regretté des troupes qui firent une perte irreparable à sa mort. Depuis cet accident les affaires de Hongrie allerent toûjours en décadence.

Les Espagnols attendoient quelque

conjoncture favorable pour troubler la paix avec avantage, & pour faire quelque entreprise contre la France, quoique Philippe II. n'eut rien tant recommandé à son fils en mourant que de vivre en bonne intelligence avec les François, mais ils esperoient que quelques restes de revoltez pourroient ranimer la ligue & renouveller la guerre ci-vile. Dans cette esperance le Comte de Fuentes qui n'avoit pû rien gagner dus côté de la Savoye, leva de nouvelles troupes, & fit une tentative pour sur-prendre Marseille: en même tems le Roi d'Espagne sit équiper une armée navale, commandée par un Doria, nom celebre pour les expeditions maritimes. Si cette entreprise eut réussi la rupture étoit inévitable entre les deux couronnes. Henri IV. se tenoit sur ses gardes pour ne leur en donner aucun prétexte vrai-semblable ou apparent, d'autant qu'ils étoient trop bien armez par mer & par terre.

L'Hôtel des Ambaffadeurs de France in ulté dans Madrid-

Un fâcheux accident pensa faire ce que la politique des Espagnols n'avoit pû executer. Quelques Gentils-hommes de la suite de l'Ambassadeur de France à Madrid, eurent une querelle en se baignant dans la riviere contre des Espagnols, & en tuerent deux, ils se réfugierent dans l'Hôtel de l'Ambassadeur, croyant y être en sureté, comme dans un azile impenérrable & sacré. Cependant les Magistrats craignant quelque esset tragique de la mutinerie d'une populace en fureur, enleverent à mainforte les résugiez & les sirent conduire en prison. Le Roi d'Espagne les envoya demander pardon à l'Ambassadeur, & ne sit point cependant élargir les prisonniers.

Henri IV. piqué au vif de l'insulte faite à la France, dans la personne de son Ambassadeur, le rappella sur le champ, leva des troupes, désendit tout commerce avec l'Espagne, partit de Paris pour aller faire en diligence la visite des Villes frontieres de Picardie. Le Pape s'offrit pour être le mediateur de ce différent; le Roi d'Espagne lui remit les prisonniers entre les mains; ils furent rendus au Comte de Berhune, Ambassadeur de France à Rome. Henri IV. entièrement satisfait renvoya en Espagne un nouvel Ambassadeur, & le calme sur rétabli dans les deux Royaumes après cette bourasque.

Pendant que le Roi Henri IV. étoit fur la frontiere de Picardie, l'Archiduc qui faisoit alors le siege d'Ostende l'envoya complimenter à Calais-Il eut peur que le voisinage du Roi ne retardât le succès de son entreprise qui avoit déja tant fait répandre de sang, & coûté des sommes immenses. Ce siege fut l'un des plus memorables, dont on eut entendu parler depuis les sieges de Troye, ou de Sagunte, car il dura plus de trois ans, & sur poussé & soutenu avec une vigueur incroyable de part & d'autre. Le Roi pour payer l'Archiduc de sa civilité lui envoya le Duc d'Aiguillon, sils aîné du Duc de Mayenne, pour l'assurer qu'il n'avoit nul dessein de troubler la paix, & qu'il ne devoit point prendre d'ombrage de son voyage sur la frontiere.

Elisabeth Reine d'Angleterre envoya aussi complimenter le Roi par quelques Milords. L'élite de la jeune Noblesse de France avec le Maréchal de Biron passa en Angleterre, de la part du Roi, pour remercier la Reine de son compliment & de sa civilité. Entre les autres observations que l'on sit faire au Maréchal de Biron pendant ce voyage, on lui montra un jour sur la Tour de Londres la tête du Comte d'Essex, favori d'Elisabeth, auquel cette Princesse avoit fait couper le cou, pour être entré dans quelque cabale contre ses interests.

Cette remarque devoit toucher per-

۲̈́Z

sonnellement le Maréchal de Biron, vû la situation d'esprit où il étoit alors y car les Espagnols toûjours attentifs à faire au Roi de nouveaux ennemis dedans & hors le Royaume, tâchoient de l'engager dans quelque cabale contre son devoir & les interests de l'Etat. Le Comté de Fuentes lui offrit de la part des Bspagnols, la Bourgogne & la Bresse, avec la troisiéme fille du Duc de Savoye en mariage. Les Espagnols pour réüssir dans ce projet lui offrirent une grande atmée qu'il feroit entrer en France pour mettre les Huguenots en mouvement. Biron naturellement fort vain étoit outré de dépit de ce que le Roi lui avoit refusé la Citadelle de Bourg. Dans ses entretiens familiers avec ses amis, il parloit du Roi d'une maniere peu respectueuse, diminuant la gloire des belles actions de sa Majesté pour relever les siennes, comme si le Roi lui eut été entierement redevable de sa Couronne. Il louoit au contraire avec excès & beaucoup d'exageration la puissance, la magnificence du Roi d'Espagne & sa liberalité à récompenser les fervices qu'onlui rendoit. Henri IV. étoit averti de ces discours insolens, mais il les dissimulois avec une bonté sans égale.

Cependant comme la personne du

Roi & le Royaume étoient en péril à cause de cette conspiration, on le fit mettre à la Bastille pour examiner pro-fondement cette affaire dans le Parlement. Les témoins l'accuserent d'avoir complotté une entreprise pour enlever le Roi, & le conduire en Espagne. Le dernier jour de Juillet en l'année 1602. il fut conduit au Parlement, toutes les Chambres assemblées, 150. Juges le condamnerent à la mort, sans qu'aucun d'eux fur d'un avis contraire; on le declara atteint & convaincu du crime de leze-Majesté, pour les conspirations faites par lui sur la personne du Roi, entreprises sur son Etat, traitez avec ses ennemis étant Maréchal de l'armée dudit Seigneur Roi, pour reparation de ces crimes, privé de tous États, honneurs & dignitez, & condamné à avoir la tête tranchée en place de Gréve, ses biens, meubles & immeubles acquis & confisquez au Roi; sa terre de. Biron pour jamais privée du titre de Pairie; cette terre & toutes ses autres réunies au Domaine de la Couronne. Il écouta avec assez de patience la prononciation de cet Arrest, ayant un genou en terre; mais quand on vint à ces paroles, conspirations contre la personne du Roi, il se leva & se recria,

place de Gréve.

Plusieurs Seigneurs gagnez par les Laconfosses & l'argent des Espagnols se troudu Marconfosses & l'argent des Espagnols se troudu Marconfosses de Biron de Lux suites de Biron, entre autres le Baron de Lux suites son consident, lequel avoita de bonnesoi tout ce qu'il sçavoit, moyennant quoi il obtint son abolition en bonnesorme, avec la continuation de ses Charges. Le Baron de Fontanelles eut un sort bien plus malheureux; car ayant été convaincu d'avoir cabalé avec les Espagnols, & promis de leur livrer une petite Isle sur les côtes de Bretagne, il sur roué vis en place de Gréve par Arrest du Grand Conseil.

L'un des plus importans de cette cabale étoit le Maréchal de Boüillon, il se retira dans sa Vicomté de Turenne, & ne jugea pas à propos de venir à la Cour, quoique le Roi le pressat par plusieurs ordres réfterez de s'y rendre incessamment. Au lieu de, venir à la Cour il alla à Genéve; & pour être encore plus en sureté, il se retira à Heidelberg chez le Prince Palatin. Ce Maréchal étoit persuadé de cette maxime politique, qu'un particulier ne doit point capituler avec son Souverain, ni s'approcher de lui, tandis qu'il est en colore.

Les Princes Chré tiens en voyent des troupes en Hongrie.

Comme les Princes Chrétiens étoient alors en paix les uns avec les autres, ils envoyoient leurs troupes en Hongrie, pour s'opposer aux ravages des Turcs qui assiegeoient Albe Royale, dont les habitans & la garnison furent ensin obligez de capituler, à condition que les soldats sortiroient avec armes & bagages pour se retirer où ils voudroients Les habitans voulant trop se presser de fortir, exciterent du tumulte, les Turcs & les Tartares s'y mêlerent, & se ruerent sur les meubles & les effets que les habitans emportoient selon la capitulation; & ne se contentant pas de piller, ils massacroiene inhumainemene tous ceux qui se mettoient en devoir de s'opposer à leurs brigandages; & quand ils furent bien échauffez ils massacroient tout le monde sans distinction d'âge ni de sexe comme dans une Ville prise d'assaut. Le Gouverneur & les principaux Officiers furent faits prisonniers & conduits à Constantinople, nonobstant leurs plaintes, & les remontrances qu'ils faisoient sur la capitulation qui leur avoit été accordée.

2.<u>1</u> 111**2** 

Elisabeth Reine d'Angleterre mourut à Londres au mois d'Avril en l'année 1603. âgée de 70. ans, 7. mois & 17. jours, après une Regne de 44. ans, sans avoir été mariée. Les Protestans l'ont exaltée dans leurs ouvrages, les Catholiques en ont dit beaucoup de mal. On ne peut nier, si l'on veut parder sincerement, qu'elle n'eut un grand merite personnel, beaucoup de courage & de fermeté, du discernement pour le choix de ses Ministres; elle étoit naturellement magnifique, cependant elle técompensoit & dépensoit avec économie, pour ne pas épuiser ses finances, & pour n'être pas obligée de surcharger ses peuples qui l'adoroient. Sa réputaation a été flétrie par la maniere injuste & cruelle dont elle traita la Reine Mar rie Stuard, qu'elle fit mourir sur un échaffaut après 18. années de prison. La mort de la Reine Elisabeth laissa le Trône d'Angleterre à la famille des Stuards. Jacques V. son successeur, fik de Marie Stuard étoit Roi d'Ecosse, quand il monta sur le Trône d'Angleterre; mais il n'en soûtint pas la gloire avec le même éclat qu'avoit fait Elisabeth. Dès qu'il fut sur le Trône il contracta une étroite alliance ayec la mison d'Autriche, par la mediation du 22

Comte de la Villa-Mediana, Ambassadeur d'Espagne auprès du Roi d'Angleterre, qu'il étoit venu seliciter sur son avenement à la Couronne après la mort d'Elisabeth. Marie d'Autriche, Reine d'Espagne mourut cette année à Madrid, où elle avoit sait bâtir à ses strais, un College pour les Jesuites.

un College pour les Jesuites.

Le Comte de Fuentes, Gouverneur du Milanez faisoit jouer toutes sortes de ressorts pour traverser les projets du Roi de France, & pour empêcher de re-nouveller l'alliance avec les Suisses & les Grisons. Cependant cette alliance sut renouvellée & jurée nonobstant toutes les intrigues & tous les mouvemens de

l'Espagnol.

Henri IV. dissimuloit les chagrins que lui donnoit la maison d'Autriche, susqu'à ce qu'il se vit en état de s'en venger d'une maniere éclatante. Il sorma pour cela un grand dessein qu'il cacha avec beaucoup d'habileté pendant trois ou quatre ans. Enfin l'assaire de Cleves & de Juliers qui survint tout à propos lui donna occasion d'armer pour attaquer ouvertement le Roi d'Espagne. Jean Guillaume Duc de Cleves & de Juliers vint à mourir sans ensans, ses quatre sœurs prétendoient heriter de ses Etats. Le Duc de Saxe sans avoir égard

à leur droit soutenoit que ces Duchez lui étoient dévolus en vertu d'une concession. L'Empereur d'un autre côté regardoit ces Etats comme Fiefs mouvans de l'Empire. L'Electeur de Brandebourg & le Duc de Neubourg sembloient être les mieux fondez en droit, le premier comme gendre de la sœur aînée du dernier Duc, l'autre comme époux de la seconde. Pour éviter toute contestation ils partagerent cette succession à l'amiable, & pour se maintenir contre les prétentions de la maison d'Autriche, ils se mirent sous la protection du Roi de France, & lui demanderent du se-COUFS.

Henri IV. ne fut pas trop fâché de trouver cette occasion de mortifier les Espagnols, & de les faire repentir de toutes les avanies qu'ils lui avoient cau-sées; même au milieu de la paix. Comme il avoit pris ses mesures de plus loin, il se vit en peu de tems une armée de quarante mille hommes, & près de quarante mille hommes, & près de quarante millions dans ses costres. Ces grands préparatifs sirent aissument juger aux politiques & aux personnes habiles dans le métier de la guerre, que les vûes de ce Prince ne se bornoient pas simplement à l'assaire de Cleves & de Juliers, & qu'il avoit en tête quelque

autre dessein plus important. Quelquesuns ont crû sans le sçavoir bien précisement, qu'il vouloir partager tous les Royaumes Chrétiens en quinze dominations dépendantes d'un Senat, composé des personnes les plus habiles & les plus sages de ces mêmes dominations qui auroient droit de terminer toutes les disputes, & toutes les contestations qui pouvoient naître entre les Princes, sans qu'il sut besoin de recourir aux armes, ni aux voyes de sait. Tout cela ne sont que des conjectures, dont on n'a jamais eu un entier éclaircissement.

Henri Quoiqu'il en soit, sous le prétexte de attaquer l'affaire de Cleves & de Juliers, l'armée les Espa- de Henri se mit en marche; elle étoit snois.

formidable par le nombre des soldats, & plus encore par l'habileré, l'experience, le courage & la valeur des chess. Cependant les Espagnols ne firent pas de grands préparatifs pour s'y opposer. Cette grande tranquilité étoit peut-être fondée sur quelques prédictions, & les bruits qui se répandoient de tous côtez, que le Roi de France devoit être bientôt assassiné, & qu'il mourroit d'une mort tragique,

On arrêta à Paris le Secretaire de

On arrêta à Paris le Secretaire de l'Ambassadeur d'Espagne que l'on surprit, complotant avec Merargues, Gentilhomme ailhomme Provençal, lequel ayant été fouillé on trouva dans les replis de ses jarretieres tout le plan d'une conspiration. Il eut la tête tranchée & son corps fut mis en quartiers. Après sa mort on mit en prison le Secretaire de l'Ambassadeur d'Espagne, les Juges vouloient le faire appliquer à la question; mais le Roi plus circonspect & plus moderé n'y voulut point consentir. Il le remit même entre les mains de l'Ambassadeur d'Espagne qui faisoit grand bruit, & qui reprocha au Roi, que nonobstant le traité de Vervins il avoit envoyé aux Hollandois des soldats & de l'argent. Le Roi lui répondit avec beaucoup de sang froid que les soldats y alloient sans son aveu, comme ils alloient de même dans l'armée de l'Archiduc. Qu'à l'égard de son argent il pouvoit le prêter à interest ou sans interest, comme il le jugeroit à propos. Pour terminer la contestation le Roi dit à l'Ambassadeur, vous êtes Espagnol, je suis Gasçon, prenons garde de nous trop échauffer.

Les Officiers & les soldats desœuvrez Les Erançois & ennuyez de la paix tâchoient d'ai-sen-jerir le Roi sans cesse, sur les mauvailes nuyent de la manœuvres des Espagnol, en lui re-paix presentant qu'ils avoient sait tout leur possible pour l'empêcher de monter de la monte d

Tome VIII.

R

46

le Trône, & qu'ils continuoient toujours dans leurs mauvailes pratiques. Qu'il falloit rompre avec eux, & les attaquer à force ouverte. Ils lui disoient que le Roi Philippe III. n'avoit point Pesprit guerrier, ni nuls talens pour la guerre, qu'il étoit naturellement timide, ennemi de la peine & du travail, ne se mêlant point du gouvernement de son Royaume, & s'en reposant entierement sur les soins du Duc de Lerme pour vivre dans l'indolence & le repos, ce qui lui attiroit le mépris de ses sujets, en excitant une haine implacable contre le Ministre qui fut ensin obligé de se faire Cardinal, pour se soustraire à la fureur des Espagnols.

Il n'étoit pas necessaire d'animer Henri à faire la guerre au Roi d'Espagne, fon inclination & fon reflectiment by portoient assez; mais avant que de lever le masque il vouloit prendre des précautions & des mesures si justes, que le succès de son entreprise fut infaillible selon toutes les regles de la prudence humaine.

Au commencement du mois de Mars de l'année 1605. le Pape Clement mourut à Rome, Pontife d'une rare probité, ennemi declaré des vices, vengeur inexorable des desordres. Le Carcinal Alexandre de Medicis infirme & sexagenaire sut mis sur le Trône Pontifical, & mourut au bout de 27. jours sous le nom de Leon XI. Camille Borghese Cardinal lui succeda le 16. jour de Mai, & prit le nom de Paul V. Prélat d'un corps robuste, & d'un esprit serme avec un courage nue, & intrepide, comme il le sit assez voir dès le commencement de son Pontiscat dans la dispute & la contestation qui s'émeut entre lui & les Venitiens: ce qui sit apprehender une rupture entre ces deux puissances & une guerre maniseste.

Pour bien entendre le sujet de cette querelle, il faut sçavoir que le Senat de Venise avoit autrefois fait une Ordonnance, ou un decret qui défendoit aux Moines d'acquerir des terres dans coute l'érendue du Domaine de la Republique, au dessus de la valeur de vingt mille ducats, avec ordre à tous ceux qui avoient fait des acquets au dessus de cette somme, de remettre le surplus à la Seigneurie, qui s'obligeoit de rembourser le prix des améliorations : il étoit encore défendu par un autre decret de bâtir des Couvens & des Eglises sans une permission expresse de la Seigneurie, à peine de bannissements, de confiscation du fonds & des bâtimens.

Paul V. s'offensa de tous ces reglemens politiques, qu'il regardoit comme une usurpation de l'état seculier sur les Ecclesiastiques; de sorte qu'il les revo-qua de sa pleine autorité par deux de-crets qu'il envoya à son Nonce à Venise pour les faire publier. La Seigneurie se roidir constres decrets, sans y avoir aucun égard. Le Pape irrité de cette desobéissance, fulmina une excommunication contre le Doge & l'Etat de Venise, si dans 24. jours ils ne revo-quoient leurs decrets, & s'ils ne remettoient entre les mains du Nonce, un Chanoine & un Abbé emprisonnez par l'autorité de la Justice séculiere. Henri IV. par le ministere du Cardinal de Joyeuse, fit l'accommodement entre la Seigneurie & le Pape qui leva Pexcommunication, & donna l'absolution à la Seigneurie.



## CHAPITRE III.

Naissance d'un Prince qui regna en Espagne sous le nom de Philippe IV. après la mort du Roi Philippe III. son pere

E huitieme jour d'Avril en l'année 1605. la Reine d'Espagne Marguerire d'Aurriche mit au monde un Prince que l'on attendoit avec une grande impatience, & que l'on prétend avoir été annoncé par plusieurs pronostics, ou prédictions, comme autant de présages de sa future grandeur, & de la gloire qu'il devoit acquerir pendant tout le cours de son regne. Il y avoit déja quaere ans que le Roi & la Reine avec toute la Cour avoient quitté Madrid, pour aller faire leur féjour dans la ville de Vailladolid. Les Seigneurs & les Grands d'Espagne les y suivirent : ce changement fut très-préjudiciable à la ville de Madrid qui devint deserte par le grand nombre de gens que la Cour entraîne après soi, Castillans ou étrangers. Le Pape Leon XI. dont le Pontificat ne dura pas un mois entier, étoit alors fur la Chaire de Saint Pierre, & Rodolfe B iii

1605

II. du nom sur le Trône Imperial-Don François Samdoval, Duc de Lerme étoit alors Premier Ministre & favori de Philippe III. quand on fit la ceremonie du Baptême de l'Infant, l'Atchevêque de Tolede, Don Bernard de Rojas, assisté de celui de Burgos, des Evêques de Segovie, d'Osme, de Vailladolid, & d'Astorga, presida à cette auguste ceremonie. Anne d'Autriche sœur de l'Infant fut la maraine, & le

Duc de Savoye le parain.

Les grandes incommoditez que la Cour souffroit à Vailladolid . les remontrances continuelles des Grands & des Ministres obligerent enfin le Roi & la Reine de retourner à Madrid. Les années suivantes Dieur benit encore leur mariage par la naissance de la Princesse Marie, & des Infants Charles & Ferdinand; l'Infante nâquit le 15. jour d'Aoust de l'année 1606. le Prince au

commencement de Septembre de l'année 1607. A peine le fils aîné avoit-il quatre ans accomplis que l'on assembla les Etats Generaux du Royaume pour le reconnoître en qualité de présomptif heritier de la Couronne, & lui faire le. serment de fidelité en cette qualité; on

en sit la ceremonie le 13. jour de Jan-1508. vier en l'année 1608.



## MARIE D'AUTRICHE

Soeur de Phillipe 4 wint au monde le 15 jour d'Aoust de l'année 1606 la Reyne samere mourut peu de tem-ps apres nétant agée que de 27 ans elle etoit fille de charles archiduc d'Autriche, et pas soit pour l'une des plus belles princes ses de l'eu-rope elle etoit soeur d'Anne d'autrich qui fut mariée auRoy Louis 19 en l'an



Au milieu de la joye de cette Fête, comme les choses humaines sont souvent mêlées de chagrin & de plaisir, le jeune Prince se vit tout à coup attaqué d'un mal qui le réduisit à la derniero extrêmité. La Reine penétrée de douleur consulta sur cet accident un Saint Religieux revenu de la Terre Sainte, lequel assura la Reine que le Prince vivroit long tems, & qu'il seroit bien-tôt en parsaite santé. Sur cette assurance le Roi lui donna un Gouverneur qui fut Don Galceran Albanel, Noble Catalan très-versé dans la connoissance des belles lettres.

Toute la Cour se vit en peu de tems Mort de plongée dans une profonde tristesse par la Reine d'Espa-une mort inopinée qui ravit à l'Espagne gne. une Reine aimable & dans la fleur de son âge. Cette Princesse étoit fille de Charles Archiduc d'Autriche & de Marie de Baviere. Elle mourut dans la fleur de son âge au milieu de sa plus grande gloire, adorée de ses sujets, principalement des pauvres qui la regardoient comme leur azile & leur protectrice, pleine d'un zele ardent pour la foi & le culte Divin, pour la conversion des. barbares, des Gentils, des Mores, des idolâtres & des hérétiques. Cette Princesse n'avoit pas encore 27. ans accom-B iiii

plis; cependant elle fut mere de seper enfans, les Princes Philippe Charles Ferdinand, Alfonse qui sut la cause de sa mort, en le mettant au monde. Else eut auffi trois filles . Anne qui fut Reine de France, & mariée à Louis XIII.

& les Infantes Marie & Marguerite. Au commencement du mois d'Avril de l'année 1609. le Roi d'Espagne corrclut une trève avec les Hollandois pour 12. années, pendant lequel tems toutes choses dementoient indécises dans l'état où elles étoient alors, tous actes d'hoftilité cessant, chacuri demeurant en possession de ce qu'il tenoit, avec une liberté du commerce de part & d'autre. Ce fut en cette même année qu'Ignace de Loyola Espagnol de nation, & Fon-dateur de la Compagnie de Jesus, sut mis au nombre des bienheureux ou beatifié par le Pape.

Mariages reciproques nu de la douleur que la mort de la Reientre la ne lui avoit causée, crût qu'il étoit à
France
E l'El propos de conclure le mariage de son
Pagne. fils aîné avec la Princesse Isabelle, filse du Roi Henri IV. quoiqu'ils ne fussent que dans un âge peu avancé, & celui de l'Infante Anne d'Autriche avec le Dauphin de France: toutes les Cousonnes de l'Europe approuverent cette

double alliance, se persuadant que c'étoit un moyen efficace pour conserver la paix & la tranquilité pendant un grand nombre d'années; d'autant que Les Royaumes de France & d'Espagne donnent le branle aux autres Etats. Le Duc de Pastrane alla en France ; le Duc de Mayenne vint en Espagne pour la conclusion de cette grande affaire. Le Roi d'Espagne donna pour la dot de sa fille plusieurs places dans les Pays-Bas,, les Comtez de Charolois & de Bourgogne; avec un million d'argent comp-

Quoique les solemnitez de ces mariages ne furent celebrées que longtems après en France, ni en Espagne,, il ne sera pas hors de propos de dire ici. par avance quelque chose de cette pompeuse ceremonie. Le Roi d'Espagne se transporta à Burgos le 18. jour d'Octobre en l'année 1615, pour être present aux épousailles. Louis XIII: partit en même tems de Paris, accompagné de la Reine sa mere, du Cardinal de Sourdis, d'un grand nombre de Prélars, d'Ambassadeurs, de Ducs & Pairs, des Maréchaux de France, de Seigneurs de. la Cour & de la premiere Noblesse, des Princesses du Sang, & des Dames de la Cour, pour prendre la route de Bordeaux. Le Roi Louis XIII. ayant appris que l'Infante d'Espagne approchoir, sit prendre les devants à la Princesse Isabelle sa sœur, pour se rendre à S. Jean de Luz, au jour marqué pour l'échange, accompagnée du Duc de Guise & de son frere le Cardinal, Archevêque de Rheims, de plusieurs Seigneurs de la Cour, de la Duchesse de Nevers, de la Comtesse de Lanov.

Dispute entre les Espagnols & lesFran-

Une dispute qui survint pensa troubler la Fête; les Espagnols avoient mis pour timbre sur les armes du Roi un globe furmonté d'une croix pour repre-Tenter le monde entier. Les François s'en formaliserent, disant que ce symbole ne convenoir qu'aux armes de, l'Empereur. Après plusieurs contestations, le Duc de Guise députa le Comte de Grammont au Roi d'Espagne pour le prier d'ôter ce globe, dont les yeux des François étoient blessez. On leur dit d'abord que les Rois d'Espagne depuis la conquête du nouveau monde en usoient de la sorte dans leurs armoiries; mais enfin voyant que les François ne se payoient point de ces raisons, il consentit pour avoir la paix que l'on ôteroit ce globe, qui étoit l'occasion de la discorde.

On avoit préparé sur la riviere de

D'ESPAGNES Bidassoa une galerie, les deux Princesses y entrerent, l'une du côté de France, & l'autre du côté d'Espagne, & s'étant rencontrées précilement au milieu, elles s'embrasserent, & se baiserent avec toutes les démonstrations d'une amitié sincere. L'Infante d'Espagne prit incontinent la route de Fontarabie. ayant dans sa litiere la Duchesse de Medina. Le Roi d'Espagne avec touto sa Cour reprit la route de Madrid, où l'on fit une entrée triomphante à la jeune Princesse, accompagnée de toutes les Dames qui étoient portées sur des mules richement enharnachées, & dont les housses étoient toutes couvertes d'or & de pierreries. La beauté naturelle de: la jeune Princesse étoit le plus grande ornement du triomphe; car elle effaçoit. tout ce qui paroissoit devant elle. La Cour du jeune Prince son époux étoit aussi très-magnifique. Ce ne furent que Fêtes continuelles depuis Burgos jusqu'à Madrid; le Duc de Lerme sons Gouverneur, & dont la faveur n'avoir

point de bornes, se signala par une dépense toute Royale, & un faste qui irrita la jalousie de tous les Grands; se sur peut-être la premiere & la principale: cause de sa disgrace & de sa chûte, qui

arriva peu de tems après.

B vj.

Il sembloit que le Royaume de Fran-ce sur alors au plus haut point de sa gloire & de sa grandeur, le Roi Hen-ri IV. avoit des armées nombreuses, capables de tout entreprendre sous des chess aguerris, & d'une haute réputation, ses finances en bon état; de quelque côté qu'il eut voulu tourner ses armes, il pouvoit se promettre d'heureux succès. Il étoit sur le point de partir pour l'execution de ses grands projets ; mais la Reine son épouse le supplia de la faire couronner avant son départ ; il n'eut pas la force de la refuser, quoiqu'il eut de secrets pressentimens du mal-heur qui alloit lui arriver. On lui avoit donné avis de plusieurs endroits que l'on attentoit à sa vie. Le bruit de sa mort que l'on attendoit avec de grandes impatiences s'étoit déja répandu en Espagne & à Milan. Quoique le Roi eur beaucoup de courage & une grande force d'esprit, ces bruits ne laissoient pas de l'inquieter & de lui donner du chagrin; il paroissoit mélancolique, triste, abbattu, sans sçavoir d'où par-

tiroit le coup qui devoit le mettre en Détesta peu de jours dans le tombeau. ble par ricide Un scelerat nommé François Ravailde Fran lac, natif d'Angoumois, homme atravaillac. bilaire, Maître d'Ecole, & depuis deux

ans solliciteur d'affaires à Paris, soit que son mauvais génie le portât à tuer le Roi, soit que d'autres lui eussent inspiré le dessein de commettre ce parricide, cherchoit depuis long-tems l'occasion d'executer cette entreprise détestable. Le 14. jour de Mai, jour funeste pour tout le Royaume, le Roi voulut aller à l'Arsenal, & visiter en passant les préparatifs qui se faisoient pour la reception de la Reine. Le carosse de ce Prince fut arrêté par un embarras de charettes dans la rue de la Ferronnerie: Ravaillac qui le suivoit à la piste, voyant le carosse arrêté & sans gardes, crût ce moment favorable pour faire son coup; en effet s'approchant du carosse & montant sur une borne, il frappa le Roi d'un couteau fait exprès au dessous du cœur, le Roi, cria je suis blessé; Ravaillac redoubla & lui porta dans le cœur un coup, dont il mourut sur le champ.

Ce que l'on a le plus de peine à comprendre, c'est que les Ducs d'Epernon & de Montbason, le Maréchal de Lavardin, Roquelause, la Force, Mirebeau & Liancour, Premier Ecuyer étoient alors dans le carosse du Roi, & remplissoient les portieres. L'assassin se laissa prendre, sans se mettre en devoir de s'ensuir; on lui su soussir les tour-

mens les plus horribles pour lui faire avoiier la verité & nommer les complices de son crime; mais on ne pût tirer de sa bouche aucun éclaircissement; son corps fut démembré par quatre chevaux. Toutes les belles esperances que l'on avoit conçûes s'évanouirent à la mort de ce grand Prince; la Reine son épouse fut declarée Regente du Royaume sans que personne lui disputât cette qualité. Cette Princesse prit d'abord des liaisons avec la Cour d'Espagne, contre les maximes du feu Roi son époux qui s'étoit toûjours bien trouvé des alliances de Hollande & d'Angleterre. Dans le dessein qu'il s'étoit proposé d'abbattre autant qu'il le pourroit, la trop grande puissance de la maison d'Autriche.

BEIpagnc.

Cette année 16104 fut très-funeste à la nation des Maures, qui furent chasde toute sez de tous les Royaumes d'Espagne, il en sortit plus de huit cent mille de tout âge & de toute condition. Ils furent obligez de passer la mer, & de se retirer en Afrique. Cette évacuation jointe au grand nombre des Espagnols qui passoient incessamment dans les Indes, a rendu une bonne partie de l'Espagne toute déserte.

> Il y avoit long-tems que la faveur 🕏 les richesses & l'orgüeil du Duc de Ler-

me étoient insupportables aux Espagnols. Toutes les récompenses & tous les honneurs de la Cour n'étoient que pour lui; son ambition & son avidité dévoroit tout. On ne vit jamais de sujet avoir un pouvoir plus étendu, ni une autorité plus absolue. Philippe III. n'avoir que le nom de Roi, tandis que le Duc de Lerme disposoit des gouvernemens, des Charges de la Couronne, & des Finances à son gré. Cependant cette grande faveur tomba, & la disgrace de ce favori fut generale. Les grands possedez d'une jalousse inveterée s'acharnerent sur lui, & ne lui donnerent aucun repos, jusqu'à ce qu'ils l'eussent chassé de la Cour-

Ce superbe favori pour mettre sa vie en sureté sur obligé de changer d'état &: d'habit, en se faisant Cardinal, tant on avoit aigri le Roi contre lui par des rapports continuels, pour le rendre sus-pect en lui imposant plusieurs faits, dont peut être il n'étoit pas entierement coupable. On lui reprochoit qu'il donnoit les Charges & les Gouvernemens à des sujets incapables & obscurs, qui lui fournissoient de grandes sommes d'argent, qu'il corrompoit les Juges, qu'il s'emparoit des Finances, & les. détournoit à son profit; ceux même

qu'il avoit comblé de bienfaits, comme les autres qu'il avoit desobligez, se déchaînoient également contre lui. Mais la plûpart des hommes écrivent sur le sable les bienfaits, & gravent profondement les injures sur le bronze. On oublie aisément tous les services & toutes les belles actions d'un favori difgracié pour ne se souvenir que de ses fautes, & du mal qu'il a crû être obligé de faire aux particuliers pour remplir les obligations de son ministere, & fournir aux besoins pressans de l'Etat.

L'alteration des especes d'argent, & le cours que l'on donna à la monnoye de billon fut une source funeste de plusieurs maux, & une occasion aux étrangers d'appauvrir l'Espagne par le nombre prodigieux de faux argent qui se ré-pandit dans le Royaume. Le commerce & les Manufactures tomberent en déeadence, le peuple appauvri & irrité crioit vengeance contre le Ministre qu'il croyoit auteur de tous ses maux, par son avarice insatiable. Quoiqu'il ne soit jamais permis aux particuliers de crier, ou de murmurer contre le Prince, ni de trouver mauvais qu'il fasse des presens à ses Ministres, ou à ses favoris; cependant lorsque les dons & les largesses du Roi vont au détriment de la République

& dégenerent dans une prodigalité demesurée, lorsque les contributions, & les revenus de l'Etat se dissipent sans aucun fruit, & se perdent entre les mains d'un petit nombre de gens; il est bien dissicile d'empêcher que le peuple accablé ne se plaigne du Prince & du favori-

On reprochoit encore au Duc de Ler- Trêve me la treve honreuse que l'on avoit faite trop avec les Hollandois, aufquels on aban-geufe dennoit routes leurs conquetes. Le Mi- landoire niftre, disoir-on, vouloit mettre dans ses coffres pour son profit particulier, l'argent qu'il auroit dépensé à soûtenir la guerre, pour la gloire & l'avantage de l'Etat. Les arrifices on l'habileté de Barnevelt, d'un génie fort superieur à celui du Duc de Lerme, le firent donner dans le piege qu'il lui avoit rendu pour l'amener à fon but, dans le tems que la République d'Hollande étoix réduite aux derniers abois, & prête à succomber, fila tréve conclue pour douze années, ne lui eur donné le tems de respirer, & de se relever de ses pertes. Au lieu que si l'on eut continué la guerre encore pendant quelque tems, on auroit infailliblement accable les Hollandois, & mis fin à la rébellion. Le Duc de Lerme témoignoit une aversion invincible pour la guerre, qui mettoit le Roi dans la

necessité de conferer souvent avec des hommes de courage, & les plus honnêtes gens du Royaume, peu accoûtumez à dégusser leurs sentimens: au lieu que pendant la paix les slateurs & les courtisans oisifs approchent plus aisément le Prince, & lui inspirent leurs servimens.

Les Grands avan cent la ruine du Eardi-

Le Cardinal Duc s'apperçût, mais s' trop tard, que la jalousie des Grands la avoit prévalu contre lui, qu'ils s'étoient du emparé de l'esprit du Prince à son présic judice, qu'il ne le regardoit plus des

ruine du emparé de l'esprit du Prince à son prégardine du emparé de l'esprit du Prince à son prégal Duc. judice, qu'il ne le regardoit plus des
mêmes yeux, qu'il ne voyoit plus les
mêmes agrémens sur son visage, que sa
fortune étoit chancelante, & que sa faveur alloit expirer; cependant il se persuada que le credit du jeune Prince,
dont il étoit Gouverneur pourroit le
soûtenir contre l'envie & les cabales de
ses ennemis, ou que du moins s'il ne
pouvoit pas conserver sa premiere saveur dans tout son éclat, il empêcheroit
sa ruine totale. Que le Conte de Lemos
& Don Fernand de Borgia, ses parens
& ses creatures, pourroient le soûtenir
par le credit qu'ils avoient à la Cour.

Il fir prier l'Archevêque de Tolede fon oncle, auquel il avoit procuré cette haute dignité, de venir à l'Escurial pour interceder auprès du Roi en sa faveur;

43

mais ce Prélat, courtisan & politique, voyant le train des affaires, s'en excusa. La disgrace dans les Cours est un malcontagieux, qui fait fuir les amis & ceux que l'on a comblé de bienfaits, pendant que l'on étoit en faveur. Le Cardinal fut enfin contraint de ceder à sa mauvaile fortune & d'abandonner la Cour. H étoit alors avec le Roi dans le Palais de l'Escurial, il reçût un ordre exprès d'en sortir; ce qu'il fit avec beaucoup de fermeté. Le Roi qui l'aimoit toujours, malgré la jalousie & les cabales des courtifans, voulut lui parler avant qu'il montat en carosse en la presence de la Comtesse de Lemos sa sœur. & Premiere Dame d'Honneur de la Reine : ainsî finit la faveur de ce fier Ministre qui gouverna le Royaume avec un pouvoir plus absolu que le Roi même, qui mit en sa place le Duc de Zuniga, ne se sentant pas assez de force ou de capacité pour soûtenir le poids des affaires. Dans la conjoncture où se trouvoir le Royaume, on étoit obligé de sournir de l'argent & des troupes Pour affister l'Empereur dans la guerre, dont l'Allemagne se voyoit menacée.

Avant que d'entrer dans ce détail, il est necessaire de faire attention à la situation où se trouvoit la France à la

mort du Roi Henri IV. La Reine ayant été declarée Regente, mit toute sa confiance en Conchini, connu fous le nomdu Maréchal d'Ancre & en sa femme . tous deux Italiens aussi-bien que la Reine. Cette grande faveur excita bien-tôt l'envie des courtisans, & fut le prétexte de plusieurs cabales. Les Princes se plaignirent avec hauteur du gouvernement & de la faveur excessive de deux miserables étrangers d'une naissance obscure, & qui abusoient insolemment dugrand pouvoir qu'ils avoient sur l'esprit de la Reine.

Sur ces entrefaites, la Reine partit pour aller fur la frontière accomplir les mariages du Roi son fils & de sa sœur, dont on a déja parlé, & qui avoient été projetez & conclus depuis longrems. Ce double mariage se fit le 18. jour d'Octobre en l'année 1615. La difficulté étoit de revenir à Paris, & d'y sonduire en sureté le Roi & les deux Reines; car les mécontens avoient une armée, avec laquelle ils auroient pû envelopper & enlever toute la Cour. La Reine dans ce grand embarras propoía un traité de paix qui fut conclu à Lou-dun entre la Cour & les mécontens en

1616. Les Huguenots par ce traité ob-tinrent la confirmation des Edits faits

on leur faveur. Cette paix fut fatale au Maréchal d'Ancre & à sa femme; car le Roi devenu plus grand, rebuté de la captivité où ils le retenoient, consentit quoiqu'avec répugnance que l'on tuat ce superbe favori; ce qui fut executé le 14. jour d'Avril en l'année 1.617. par Vitti, Capitaine des Gardes du Corps. La Maréchale accusée de plusieurs crimes, & d'avoir eu des correspondances avec les ennemis de l'Etat fut décolée en place de Gréve. La Reine mere fut éxilée à Blois ; mais après dix mois elle s'enfuit du Château où elle étoit comme prisonniere. Le Duc d'Epernon à la tête de 100. chevaux la tira du lieu de son éxil, & de sa captivité.

## CHAPITRE IV.

L'origine & les commencemens de la guerre d'Allemagne. Les peuples de Boheme & de Hongrie choifissent Ferdinand pour leur Roi. Mort de l'Empereur Manthias,

Asscien Royaume de Boheme, qui fait une partie confiderable de l'Allemagne fut le theatre des sanglantes tragedies qui désolerent cette belle par46

sie de l'Europe. Les herétiques en furent les principaux personnages qui mirent tout en combustion, par une infinité de desordres, de brigandages, de massacres & d'incendies. Les peuples du Royaume de Boheme sont naturellement grands, bienfairs, robustes, coleres, fiers, cruels, pleins d'orgueil & de confiance en leurs propres forces. La pompe avec laquelle ils paroissent en public, leurs festins, leurs grandes dépenses sont des marques naturelles de leur arrogance & de leur fierté. La langue Esclavone est en usage dans tout le pays qui comprend la Luzace, la Moravie, la Silesie. On y a vû de tout tems des revoltes contre leurs Princes legitimes, principalement depuis qu'ils ont abandonné la veritable Religion de leurs ancêtres pour se jetter dans l'herésie.

Sous le regne de Robert I. Empereur d'Allemagne environ l'an 1410. & de l'infortuné. Venceslas Roi de Boheme, Jean Hus fameux hérésiarque prêcha plusieurs erreurs, la necessité de la Communion sous les deux especes, & plusieurs autres nouveautez contre la verité des dogmes Catholiques. Cet hérésiarque sur brûlé vis avec son compagnon Jerôme de Prague au Concile de Constance, où ils étoient vents sous

on sauf-conduit de l'Empereur Sigismond, fils du Roi Venceslas.

Après diverses révolutions, on permit enfin aux Hussites la Communion sous les deux especes pendant le Concile de Basse pour les peuples de Boheme, dans l'esperance que cette condescendance les obligeroit de renoncer à leurs erreurs pour rentrer dans le sein de l'Eglise Romaine. Mais on connut bien-tôt par experience que ce remede avoit causé plus de mal que de bien à l'Eglise. L'insolence des hérétiques croissoit, à mesure que l'on avoit pour eux plus de menagemens; de sorte qu'ils voulurent priver les Catholiques du droit de Bourgeoisse dans tout le Royaume de Boheme, établir par tout le libre exercice de leur Religion dans les Provinces voilines, avec un consistoirecomposé de douze Ministres de leur Secte pour juger tous leurs differends,

L'Empereur Matthias n'avoit point d'enfans, ni d'esperance d'en avoir à l'avenir; il pensa à se défaire de l'Empire en faveur de ses freres Albert ou Maximilien, & donner les Royaumes de Boheme & de Hongrie à l'Archiduc Ferdinand, fils de l'Archiduc Charles, perit-fils d'un autre Ferdinand, & de la Princesse Anne, Reine des deux Royauærotefbrouil

sa valeur lui firent obtenir par le secours du Roi d'Espagne; de sorte que les peuples de Boheme & de Hongrie le recon-nurent pour leur Roi legitime, & lui firent serment de fidelité. Les Protestans s'opposerent à son élection; sçachann que ce Prince étoit un Catholique rrèszelé, ils lui fermerent les portes de la font les ville de Prague; de sorte qu'il se vit staires obligé d'aller à Presbourg. L'Empereur Matthias les menaça de les punir rigou-reusement de leur desobéissance & de leur rebellion. Ces menaces au lieu de les faire rentrer dans teur devoir, les remplirent de rage & de fureur; ils causerent de grands troubles dans l'Empire vers les derniers tems du regne de l'Empereur Matthias; ils forcerent la chambre où le Senat de Prague étoit assemblé, & jetterent tous les Conseillers par les fenêtres. Cet attentat fut comme le prélude d'une infinité de vemations, de brigandages & de sacrileges ; ils dépouillement les Catholiques de tous leurs biens & de leurs Charges, ils profancrent les Eglifes, d'où ils enleverent tous les vales facrez. Ils: chafserent du Royaume les Religieux, & principalement les Josuites. Les Evêques le cacherent, & le garentirent de leur

leur fureur par la fuite. Ils abolirent l'ancienne forme du Gouvernement. dont ils firent une espece d'Aristocratie. pleine de confusion & de troubles.

Ces attentats réiterez meritoient de grandes punitions. L'Empereur Mathias leva des troupes; l'Archiduc Albert son frere, Gouverneur des Païs-bas. & le Roi d'Espagne lui envoyerent du secours, sous la conduite de Longueval, grand Capitaine, que l'Empereur nomma d'abord Mestre de Camp general, & lui donna le Commandement de les troupes. Les préparatifs de l'Empereur n'étonnerent point les rebelles, ils mirent sur pied une nombreuse armée, sous le commandement du Comte de la Tour, d'Ernest, & du bâtard de Mansfeld, qui se rendit fameux pendant cette guerre.

L'Empereur voiant que le feu de la discorde s'allumoit tous les jours de plus en plus, plein d'une juste compassion pour les malheurs de ses sujets, fit offrir aux rebelles de terminer les contestations dans des Conferences regleés, par des Juges éclairez & choisis à cet effet. Ces rebelles rebuterent avec hauteur tous les partis-& toutes les propositions qu'on leur sit de la part de l'Empereur, qu'ils appelloient leur tyran; & Tome VIII.

persuadez qu'ils s'étoient rendu redoutables, ils mépriserent sa puissance, l'amnistie & le pardon qu'il leur offroit.

1619.

Ce Prince sentant que sa santé s'alteroit considerablement, & que ses forces diminuoient, se sit porter à Vienne le 20. jour de Mars en l'année 1619. Le trifte état où se trouvoit l'Empereur redoubla l'audace & la furie des heretiques de Boheme. Ils ordonnerent sous peine de la vie à tous les Catholiques, de sortir incessamment du Royaume. Ces fâcheuses affaires, jointes au chagrin qu'avoit causé à l'Empereur la more de son épouse, le firent mourir lui-même, après avoir regné six ans & neuf mois, sans avoir rien fair de remarquable, ni digne du rang qu'il occupoit. Ferdinand II. du nom fut élevé sur le Trône Imperial, du consentement unanime de tous les Electeurs. Les commencemens de son regne furent pleins de troubles & d'agitation. Il fit une funeste experience des malheurs que caule l'heresie, sur tout quand elle est armée, & qu'elle croit avoir l'avantage. Les troubles excitez dans la Boheme par les herctiques ne purent être éteints que dans un déluge de sang, où l'on vit perir les plus grands Hommes, & les plus grands Capitaines de l'Empire.

Peu s'en fallut que l'Empereur ne fut entierement depossedé de la Boheme. Les peuples de ce Royaume secouerent le joug; & pour se maintenir dans leur sevolte, ils appellerent un Prince Etranger à leur secours, Frideric Palarin, chef de l'union des Protestans. Ce Prince mal conseillé, ne consultant que son ambition, accepta l'offre que lui faisoient les rebelles, de la Couronne de Boheme, se flattant que les Protestans étoient assez puissants pour le soutenir contre toutes les forces de la Maison d'Autriche. Les peuples de Boheme, de Moravie, de Silesie, & une partie de l'Autriche même se jetterent dans son parti contre Ferdinand. Plusieurs Protestans de Hongrie s'y oignirent encore. Le Comte de la Tour, chef des rebelles penetra jusqu'en Autriche, voulant assieger Vienne: mais Buquoy aiant battu à platte couture l'armée des Protestans commandée par Mansseld, le Comre de la Tour fut obligé de sortie. de l'Autriche, & d'abandonner son entreprise.

On vir alors des effets bien tragiques de l'animosité qu'inspire la differ sunctes rence de la Religion aux peuples d'sin de la usmême pais, & aux sujets du même de Reli-Prince. La ligue Evangelique d'un cô-gion.

Cij

té, la ligue Catholique de l'autre, dont le Duc de Baviere étoit le chef, & le Comte de Tilly Lieutenant general de-soloient l'Allemagne avec toute la furie qu'auroient fait les Turcs, L'Electeur Palatin qui avoit pris le titre de Roi, étoit le chef de la ligue Evangelique, ayant sous lui pour ses Lieutenans generaux le Comte de la Tour, & Mansfeld.

On attaqua de tous côtez les rebelles en même tems: le Duc de Baviere leur fit la guerre en Autriche; Spinola dans le Palatinat avec une nombreuse armée d'Espagnols & de Flamans. La perte de la bataille de Prague les ruina sans ressource. Le Palatin se retira en Silesie, & ensuite en Hollande, où il se vit reduit à la merci des Hollandois. Le Roy d'Angleterre son beau-pere ne voulut point le recevoir dans ses Etats, par menagement pour l'Empereur.

Quoyque le Roy d'Espagne sut alors dans la sleur de son âge, n'ayant que ava ans; cependant comme il avoit la santé délicate, & qu'elle diminuoit de jour en jour, il resolut de faire le voyage de Portugal, & d'y conduire son fils aîné, pour le faire recevoir en qualité de Roi dans l'assemblée des Etats Generaux du Royaume, & pour

lui faire prêter le ferment de fidelité. Il partit de Madrid le 22. jour d'Avril, acompagné de ses enfans, d'un petit nombre de Seigneurs, des principaux Officiers de la Couronne, & de son Confesseur. Sa mauvaise fanté lui causoit une tristesse & une mélancolie qui lui dura jusqu'à la fin de ses jours. Il partit d'Elvas le 7. jour de May, pour faire son entrée dans la Ville de Lisbonne, où l'on avoit fait de grands preparatifs, & dressé par tout des Arcs de triomphe pour le recevoir. Le Duc de Bragance & son fils, à la tête de toute la Noblesse Portugaise, lui vinrent au-devant. Le Roi les receut avec tout l'agrément qu'ils pouvoient attendre; ils lui baiserent la main: il·les fit couvrir sur le champ, & asseoir sur des sièges avec des coussins, le Roi ayant le chapeau à la main. Il s'arrêta pendant quelques jours dans une belle maison de campagne, d'où l'on découvre la Ville & le Pont de Lisbonne, pour donner le tems' aux Bourgeois de faire les préparatifs de l'Entrée avec plus de loisir. Ils dresserent en differentes ruës de la Ville trente-deux Arcs de triomphe, les maisons étoient ornées de riches tapisseries revêtues d'or. Le Roi entra dans la Ville, niant le Prince son C iii

HISTOIRE fils, le Duc de Bragance & son fils à fes côtez.

Tous les Etats du Royaume approuverent & receurent avec de grands applaudissemens la proposition du Roi s ils reconnurent le Prince son fils pour legitime & présomptif heritier du Royaume de Portugal. On lui prêta le serment en cette qualité, & du consentement unanime de tous les Ordres. Cette ceremonie fut suivie de toutes sortes de divertissemens, de fêtes, de spectacles, pour mieux rémoigner à leurs Majestez la joie sincere dont tous les Portugais

étoient penetrez.

La Cour étoit encore à Lisbonne, lorsque le Roi d'Espagne receut les premieres nouvelles des troubles qui commençoient à s'exciter parmi les Grisons & sur les frontieres du Milanez. Cette nouvelle l'obligea de retourner promptement dans ses Etats de Castille. Pendant le voiage il se sentit attaqué d'une maladie, que l'on crut d'abord tresdangereuse. Dès qu'il fut entré dans son Palais à Madrid, il y sit porter le corps de saint Isidore. A la presence de ces saintes Reliques il commença de se mieux porter. Il y avoit déja quelque tems que le Roi sollicitoit le Pape Paul V. d'achever la Canonization de

ce Bienheureux; mais cette ceremonie ne fut achevée que sous le regne de

Philippe IV. son successeur.

Philippe avoit un troisieme fils nommé Ferdinand qu'il destinoit à l'Eglise, d'espa.
Après avoir fait recevoir son aîné en gne, agé
qualité de Roi de Portugal, il pourans, fait
veut celui-ci de l'Archevêché de Tolede, le premier, le plus grand, & le de Toleplus riche benefice de toute l'Espagne, de.
& même de l'Europe. Le Roy demanda en même-tems au Pape un Chapeau
de Cardinal pour le jeune Archevêque,
lequel n'avoit encore que dix ans; &
quoiqu'un âge aussi peu avancé semblât s'opposer aux desseins du Roi, cependant le Pape Paul V. aïant égard à
la haute naissance du Prince, qui faisoit honneur au College des Cardinaux,
lui accorda le Chapeau avec joie, sur
la fin de Janvier de l'année 1620.

Les Protestans & les Catholiques ont exposé diversement les causes & les motifs qui firent naître la guerre dans le Païs des Grisons. La Valteline dont on a tant parlé en ce tems-là, est un païs d'une mediocre étendue, & qui s'est rendu celebre par les maux & les calamitez que souffrirent les habitans pour la dessense de la Foi contre les persecutions des Calvinistes. La plus

C iiij

grande largeur de la Valteline est d'environ de 40. milles : mais en de certains cantons elle n'en a pas plus de six. Cependant elle est si abondante & si fertile, qu'elle peut fournir de quoi vivre aux peuples circonvoisins. Cette vallée dépendoit autrefois de la Seigneu-rie de Milan; mais dans la suite les Grisons s'en emparerent, sous prétexte que Louis Sforce, Duc de Milan avoit

été excommunié par le Pape Jules II. Les Grisons sont naturellement ferocaracte. ces & cruels, avides de sang, avares, mœurs gens incultes, & dont les sentimens des Gri- sont conformes à la rudesse des montagnes qu'ils habitent. Mais comme ce Païs donne une entrée en Italie, cette circonstance a causé entre les François & les Espagnols une guerre qui a duré pendant cent ans. Le gouvernement des Grisons est democratique. Toutes les affaires se reglent dans une Diette generale, à la pluralité des voix. Zuingle fameux heresiarque & Curé de Zuric, inspira aux Grisons ses erreurs tirées de la doctrine de Calvin. A peine furent-ils infectez de ce poison, qu'ils devinrent comme furieux & plus cruels que les Turcs envers les Catholiques; & rompant le commerce & l'alliance qu'ils avoient avec les peuples de la

Valteline, ils s'acharnerent à les persecuter comme de cruels tyrans. Ces persecutions continuerent pendant un Recle, en haine de la foi Catholique; ils les dépouillerent de leurs biens, ils

les chasserent de leurs Eglises qu'ils convertirent en Temples, & en Synagogues, pour enseigner leurs nouvelles opinions. Ils abolirent la jurisdiction des Evêques, & les chassetent de leurs Eglifes avec tous les Religieux. Ils firent venir de Geneve des Ministres pour prêcher la nouvelle doctrine, entretenus aux dépens du Roi d'Angleterre, plein de zele & d'un ardent desir d'introduire les nouvelles opinions dans l'Italie.

Le Roi d'Espagne aïant été instruit des calamitez que souffroient les Catholiques de la Valteline, les prit sous sa protection pour les faire rentrer dans leurs biens, dont ils avoient été injustement dépouillez, & rappeller dans leur patrie ceux qui en avoient été chassez. Ils l'avoient tres-humblement supplié d'interposer son autorité, pour garantir leur pais des approches & du poison de l'heresie, & pour les délivrer eux-mêmes de la tyrannie, & de l'oppressions des heretiques, bien résolus de s'affranchir de ce rude esclavage, ou de mougir. Cette resolution étant prise, le Seigneur Robustel, secondé d'un grand nombre de ses amis, de Juan Guichardin, de Marie Palavicin & plusieurs autres, aïant conduit cette entreprise avec beaucoup de mystere & de secret, attaquerent leurs Ennemis, & sirent mainbasse sur leurs Ennemis, & sirent mainbasse sur leurs entreprise avec de la Valteline, qu'ils exterminerent sans faire grace à aucun: en telle sorte que ce massacre sur comparé aux Vêpres Siciliennes. Tous les peuples des lieux circonvoisins & les soldats ayant appris cette nouvelle, accoururent avec empressement pour avoir leur part des biens des Heretiques massacrez, & des sui ards que l'on abandonnoit au pillage.

Cependant après ce grand éclat, les Habitans de la Valteline comprirent aisément que les Heretiques mettroient tout en usage pour se venger : & qu'il leur seroit impossible de sauver leur vie & leur liberté, sans le secours de quelque Puissance Etrangere. Ils crurent dans cette conjoncture qu'ils ne pouvoient rien faire de plus à propos pour le bien de la Republique, que de se mertre sous la protection d'Espagne dont ils pouvoient tirer de grands & de prompts secours, à cause du voisinage du Mulanez.

Dans cette vûe ils presenterent leur

Requête & leur Maniseste à Don Gomez de Figueroa, Duc de Feria, & Gouverneur de Milan, lequel instruisit incessamment le Roi d'Espagne de cette affaire. Ce Prince plein de zele pour la Foi Catholique, & de compassion pour ceux qui gemissoient dans la tyrannie & l'oppression des Heretiques, donna ses ordres au Duc de Feria, pour faire incessamment passer des Troupes dans la Valteline au secours des Catholiques, dont on vouloit opprimer la Religion & la liberté, il leur envoïa d'abord 800. soldats que l'on fit descendre dans la vallée, du haut des montagnes avec des cordages.

D'un autre côté les Grisons s'appuierent contre les Valtelins du secours de la Republique de Venise. Le Duc de Feria se plaignit de ce que les Venitiens prenoient le parti des Heretiques. Il ordonna fur le champ à Jerôme Pimenrel, fils du Duc de Benevent, & General de la Cavalerie legere, de passer avec ses Troupes en la Valteline. Il y donna un grand combat contre l'armée des Heretiques, composée de gros ba-taillons de Bernois, des Troupes de Zuric & des Grisons qu'il battit à plate-couture, & chassa entierement de la vallée. Ce sur une punition de Diep C vi

contre les heretiques, lesquels ayant dépouillé les Eglises & emporté les ornemens, s'en étoient faits des habits par dérision. Les Valtelins délivrez de leurs ennemis, par le secours des Espagnols, & par cette victoire commencement à

respirer.

Depuis la maladie dont le Roi Philippe III. se vit attaqué en revenant de Portugal, il n'eût plus de joie ni de santé; toûjours plongé dans une sombre mélancholie & de noirs chagrins, qui étoient comme les présages & ses avancoureurs de sa mort prochaine. Les malversations & les injustices de ses Ministres dont ils ne s'apperçut que fort tard, graverent dans fon cœur une profonde tristesse dont il ne put jamais revenir. Il reconnut enfin qu'ils avoient sacrifié le bien public à leurs interêts particuliers, à leur avarice, à leur ambition: mais il n'eut pas le tems de remedier aux maux qu'ils avoient faits, prévenu par une mort trop prompte. Après avoir assisté aux Sermons de la premiere semaine de Carême, il se trouva tout-à-coup indisposé par un éresipele qui lui couvroit tout le corps; cependant ses Medecins le rassurerent en déclarant devant toute la Cour que ce mal n'autoit point de fâcheuses suites: le premier

68

jour que les Princes & les Rois sont malades, on convient de leur maladie, mais l'on dit toûjours après qu'ils se portent de mieux en mieux jusqu'à ce qu'ils ayent expiré.

Cependant le Roi plein de pieté voïant 162 24 que son mal, bien loin de diminuer par les remedes, augmentoit de plus en plus, & que sa santé s'affoiblissoit chaque jour, demanda de son pur mouvement qu'on lui donnât le saint Viatique, qu'il reçut avec toutes les marques d'une pieté sincerc, le lundi dernier jour du mois de Mars, avec l'Extrême-Onction, en presence du Grand Aumônier & de Don Diegue de Guzman, Patriarche des Indes.

Etant près de rendre les derniers soupirs, il souhaita de voir tous ses enfans. Avant que de donner la benediction à son fils aîné, il lui dit qu'il l'avoit fait venir asin qu'il contemplât en sa personne le néant & la vanité de la Majesté Royale & de la Puissance passagere des Souverains. Il lui mit aussi entre les mains un écrit, qui contenoit plusieurs avertissemens & des maximes tres-utiles pour se bien gouverner, que le Prince mit en pratique dans la suite. Le Prince mourant, faisant de continuelles restexions sur le compte qu'il alloit rendre de fon administration & du gouvernement de ses Etats, paroissoit tout consterné & absorbé dans ses pensées; cependant au milieu de ses allarmes, il conservoit toûjours une grande constance en la divine misericorde, qui ne rebute pas même les plus grands pecheurs.

Le Roi sit venir pour l'assister en ce dernier moment le Pere de Florence , & le pria de ne le point quitter jusqu'à ce qu'il lui eut fermé les yeux. Il demanda pardon à tous les assistans avec une profonde humilité: On lui entendoit repeter souvent ces paroles: O si Dieu me prolongeoit la vie, que je vivrois & que je gouvernerois bien d'une autre maniere! Tous les assistans fondoient en larmes en voiant le triste état où le Roi étoit réduit; & pour le détourner des pen-sées affligeantes où ils le voioient plongé, ils lui remettoient devant les yeux tant de bonnes œuvres qu'il avoit faites pendant tout le cours de son regne, ses vertus héroiques, & les bons exemples qu'il avoit donnez à ses sujets : Ils lui parloient de la sorte pour dissiper ses allarmes, & la crainte dont il paroifsoit pénétré.

Il exhorta les assistans à obéir toujours fidelement à l'Eglise & au Souverain Pontise, à poursuivre avec chalcur les

61

rebelles Hollandois, pour les punir de leurs usurpations, & à s'opposer courageusement aux entreprises des François, à ne rien épargner pour la dessensé du faint Siege; comme il avoit fait lui-même en dépensant trois millions pour la querelle du Pape Paul V. contre les Venitiens.

Après avoir reçu l'habit du Tiers-Ordre, ce pieux Prince mourut en paix, avec la tranquillité d'un solitaire & d'un penitent. Tout le Royaume le pleura & lui donna le nom de Philippe le Bon & le Pieux. Il étoit né à Madrid à deux heures après minuit, le mardi quatorziéme jour d'Avril en l'année 1578. de Philippe II. & d'Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Maximilien; les Archiduc Albert & Isabelle furent ses parain & maraine. Il n'avoit encore que sept ans lorsque toute l'Espagne le reconnuc pour son Prince légitime, & lui sit le serment de fidelité. Il vécut près de quarante-trois ans, dont il en regna plus de vingt-deux. Il étoit d'un naturel doux & remperé, ennemi des vices & princi-. palement de tout ce qui peut blesser la pureté du corps & de l'esprit. Trois de les enfans moururent dans un âge encore tendre: Don Enrique de Guzman & Don François de Ribera, los deux plus

anciens Gentilhommes de la Chambre, voulurent avoir l'honneur de l'ensevelir, & de le faire porter à l'Escurial, lieu destiné à la sepulture des Rois d'Espagne. On a déja dit que sa fille aînée, Anne d'Autriche sut mariée à Loüis XIII. La troisième, nommée Marie, épousa l'Empereur Ferdinand III.

## CHAPITRE V.

En quelle situation se trouvois l'Europe & la Monarchie d'Espagne à l'avenement de Philippe IV. à la Couronne-

L tous côtez depuis la mer Baltique, & le Pont-Euxin, jusqu'au Monts-Pirennées; peu de Provinces étoient exemtes de cet incendie general. Les Turcs, les Suedois, les Moscovites faisoient la guerre aux Polonois. La Valachie apprehendoit d'être le theatre de cette funeste guerre. Ce feu se répandoit jusqu'en Hongrie & par toute l'Allemagne. Cette belle portion de l'Europe ne se vit jamais plus près de sa ruine totale. Les troubles de la Valteline & des Grisons approchoient ce seu de l'Italie. La France étoit agitée par la faction des Calvinistes. L'Angleterre

en proie à toutes sortes d'erreurs, ne pouvoit être tranquille. L'Espagne soule étoit exempte des troubles de l'heresie.& conservoit la foy dans toute sa pureté; tous ses sujets vivoient dans l'union & goûtoient en repos les fruits de la paix. Mais la grande dissipation de ses richesses & de ses trésors, épuisez dans les guerres precedentes, avoit beaucoup affoibli le dedans de l'Etat. Les grands secours d'hommes & d'argent qu'elle fournissoit continuellement pour soutenis l'Empire, achevoient de ruiner ses forces, outre que les rebelles Hollandois la menacoient d'une nouvelle guerre à la fin de la tréve prête à expirer.

l'Amérique, pour envahir les trésors de la nouvelle Espagne, elle désoloit toutes les Indes par ses brigandages, & le trouble qu'elle portoit de tous côtez, à la faveur de ses Flottes nombreuses, qui ruinoient les nouvelles Colonies que les Espagnols avoient en Affrique & dans l'Amerique. Telle étoit la face de l'Europe, lorsque le Roi Philippe IV.monta sur le Trône de son pere, à l'âge de seize ans. Il sit son entrée dans la ville de Madrid le neuvième jour de May, après avoir celebré les obseques du seu Roi son pere. On avoit dressé plusieurs Arcs

de triomphe pour cette superbe entrée; qui se fit avec toute la magnificence & la pompe que l'on pouvoit attendre d'un peuple plein de zeie & d'affection pour ses Rois.

Le cara-Acre & les belles inclinations de Philippe IV.

Le jeune Prince chatmoit tout le mon-de par sa bonne mine & la majesté de son visage, où l'on voioit déja des marques de son inclination naturelle aux choses heroïques. Il étoit d'un temperament sanguin. La grace & la douceur de son visage, ses cheveux blonds, ses yeux bleus, ses doux regards, sa voix agréable & sonore, ses gestes libres & dégagez; en un mot, les agrémens répandus dans toute sa personne, lui aquirent des ce moment l'estime & l'affection de tous les Espagnols, qui conçurent dessors de grandes esperances du bonheur de son regne, & se désirent de la crainte que cause d'ordinaire la trop grande jeunesse des Rois. Ce qu'il sit d'abord les confirma dans ces bons sentimens; car il mit en pratique les maxi-mes falutaires que son pere lui avoit laissées en mourant. Il s'appliqua sérieusement à corriger les abus, à punir cenx qui se trouvoient convaincus de quelques fautes considérables, à reformer beaucoup de désordres qui s'étoient introduits par la licence de la vieille Cour,

à établir des Loix nouvelles pour le repos & le bon ordre de la République, il forma un nouveau Confeil, composé de personnes sages & d'une probité reconnuë, pour l'aider dans le maniement des affaires & le gouvernement de l'Etat.

Le Cardinal Duc de Lerme voulant 1 6 2 24 profiter de la conjoncture, se mit en devoir de sortir de Vailladolid, où il avoir été relegué par ordre du seu Roi; mais sans approfondir les motifs secrets qui l'avoient sait éloigner de la Cour. Le seune Roi donna de nouveaux ordres à Alsonse Cabrera Conseiller d'Etat du Conseil Royal de Castille, pour lui dessendre de passer outre; car il s'étoit déja mis en chemin & revenoit à la Cour; cet exemple retint les autres dans le devoir & le respect.

Il arrive presque toûjours au commencement des nouveaux regnes, que les affaires prennent une nouvelle face, & que l'on passe d'une extrêmité à l'autre; on renouvelle les Loix; les amis, les ennemis sont de nouvelles cabales & de nouvelles ligues; on forme de nouveaux projets & de nouvelles esperances; cependant le Roi conserva pour quelque tems les anciens Ministres des Conseils d'Espagne, d'Italie, de Flandre & du nouveau monde, de crainte qu'uns HISTOIRE

changement subit ne mit du desordre dans les affaires.

Le Roi voulut avoir auprès de sa Personne Balthazar Zuniga, homme d'une naissance illustre & d'une experience consommée, pour l'aider dans le gouvernement de l'Etat. Ce Prince temoigna aussi d'abord beaucoup d'inclination pour Don Gaspard de Guzman, Le Com. Comte d'Olivarez, gentilhomme de la livarez Chambre, qui se rendir celebre pendant celebre pendant sout le cours de ce regne par la jalousse le regne & l'émulation qui se trouva entre lui & de Phi- le Cardinal de Richelieu, premier Ministre de France. Son pere avoit été Am-bassadeur à Rome, Viceroi de Naples & de Sicile, Conseiller d'Etat, & s'étoit signalé dans tous les emplois dont le feu Roi Philippe III. l'avoit honoré. Quoique le Comte d'Olivarez fut encore fort jeune, cependant il étoit déja d'un jugement solide, d'un discernement délicar, actif, vigilant, plein d'un courage martial, qui ne se rebutoit jamais des plus grandes difficultez, prompt à executerce qu'il avoit résolu. Outre sa naissance il avoit des qualitez personnelles qui lui pouvoient procurer avec justice les plus

grands honneurs de l'Etat. Le Roi le fit d'abord Echanson, Grand d'Espagne, Grand Ecuyer; & enfin il lui confia tou-

tes les affaires de l'Etat en le faisant premier Ministre. Tant de faveurs lui attiterent l'envie des Grands, mal inévitable dans cette haute élevation.

Philippe I V. dès le commencement : 6:3 de son regne sit arrêter & conduire en prison Don Pedre Gyron, Duc d'Ossonne; Don Enrique de Guzman Capitaine des Gardes le conduisit dans le Château d'Alameda. Don Pedre Gyron Duc d'Ofsonne, étoit Chevalier de la Toison, Grand d'Espagne, d'une naissance illustre, riche & accredité, tres-puissant par le nombre de ses Vassaux. Il sit paroître dès sa jeunesse plus de franchise qu'il me convient à la Cour, où la flatterie a pris la place de la vertu. Comme il difoit trop librement ce qu'il pensoit, il ne le fit pas beaucoup d'amis; ces premieres idées que l'on prit à son préjudice, lui firent tort pendant tout le reste de sa vie. Cependant les belles actions qu'il fix en Flandres, & principalement au siege de Ruremonde, où il courut grand risque de perdre la vie, obligerent le Roi d'Espagne de lui donner le gouvernement de Sicile. Cependant ses ennemis l'accuserent de cabaler parmi le peuple pour faire quelque sédition. Sur ce leger loupçon, sans l'approfondir davantage, on lui ôta son gouvernement, avec or70

dre de repasser en Espagne. Ce coup auquel il ne s'attendok nullement l'étonna; mais il demanda la permission au Roi de se justifier contre la calomnie & les faussetez qu'on lui imputoit. L'Empereur & l'Archiduc écrivirent en sa faveur au Roi d'Espagne, lequel cependant nomma pour Viceroi de Naples se Cardinal de Borgia fils du Duc de Gandie. Il se mit en possession du gouvernement, malgré toute la résistance des creatures du Duc d'Ossonne, lequel ne put se laver du soupçons d'avoir cabalé avec le peuple, pour se maintenir par sorce dans sa Viceroyauté,

200

Cependant la tréve concluë avec les Hollandois étoit sur le point d'expirer depuis douze années qu'elle duroit. Les rebelles de Hollande souhaitoient la paix pour la liberté de leur commerce . & pour obtenir la permission d'aller dans les Indes avec leurs Flottes en toute sûreté. Les politiques & les Ministres d'Espagne qui connoissolent par experience la mauvaise situation des affaires & des finances, souhaitoient avec autant d'ardeur que les Hollandois la prolongation de la trêve, dont ils connoissoient parfaitement la necessité. Ils cherchoient toutes fortes de moiens & d'inventions pour la prolonger, conformement aux ardens desirs du peuple & de la noblesse,

qui se trouvoient épuisez par les secours d'hommes & d'argent que l'on étoit obligé de fournir chaque année pour soûtenir l'Empire, attaqué au dedans & au dehors, & qui se voioit à deux doigts de sa perte par l'obstination des Allemans mêmes, & par la fureur des heretiques qui portoient le désordre & la désolation par tout,

Cependant cette trève tant désirée sut 1634 rompue par les intrigues du Prince Maurice qui ne pouvoit soûtenir sa grande puissance & la faction que pendant la guerre. Il fit ôter la vie par ses cabales & ses artifices à Barnevelt qui s'opposoit à ses desseins. Ce fut en cette même année que le Cardinal de Richelieu par la faveur de la Reine-mere, fut déclaré premier Ministre, pour le malheur de la Monarchie d'Espagne, qu'il se mit en tête d'abaisser, dès le premier pas qu'il sit dans le ministere. Il prit aussi la résolution d'humilier les Huguenots, toûjours disposez à secouer le joug pour troubler le repos du Royaume, à la premiere occasion favorable qui se presenteroit. La guerre de la Valteline & des Grisons parut un spécieux prétexte à Richelieu pour chagriner les Espagnols. Il résolut à quelque prix que ce fut, de lauver ce petit-pais qui separe l'Italie de l'Allegne, & qui donne la facilité de passer commodément du Tirol dans le Milanez. Les Espagnols s'étoient emparé de la Valteline, sous le pretexte honnête de conserver la Religion Catholique contre les attentats & les persecutions des

Heretiques, comme on l'a déja dit.

Les Rois de France & d'Angleterre avoient envoyé leurs Ambassadeurs dans les Païs-bas, pour tâcher d'y remettre le calme, & de finir une guerre si tatale à toute la Chrétienté. Tous les esprits étoient en suspens sur le succez de cette negociation, qui n'eut pas le succès que l'on en attendoit; car pendant ce temslà 400. chevaux des Ennemis sortis de Breda ravagerent la campagne jusqu'au près d'Anvers, & massacrerent inhumainement tous les soldats Espagnols qui leur tomberent entre les mains. Ces premieres hostilitez furent le signal de la guerre, qui recommença avec plus de furie que jamais. Les Espagnols ne furent pas long-tems sans trouver l'occasion de se venger avec usure, en donnant une libre étendue à leur colere, & à la haine inveterée qui les animoit depuis long-temps contre leurs Ennemis.

Par malheur pour le repos de l'Etat, & l'honneur de la Religion, la mort de

de l'Archiduc qui survint en ce tems-là, mit les affaires des Espagnols en grand desordre. Ce Prince mourur au mois de Juillet; tous les peuples qui l'adoroient pour ses rares qualitez & son humeur genereuse & bienfaisante, pleurerent sa mort; l'Infante son épouse pensa expi-rer de douleur; le Roi Catholique sui continua le gouvernement des Païs-bas pendant son veuvage. Elle témoigna d'abord quelque répugnance pour accepter une aussi grande Charge, voulant se retirer dans un Couvent, pour y passer en repos dans la retraite le reste de ses jours. Elle s'y soûmit cependant à la fin; son acceptation combla de joie tous les peuples de son gouvernement qui connoisloient déja les rares vertus & les grands talens, lesquels parurent encore avec bien plus d'éclat dans la suite, ayant de plus frequentes occasions de se manifester.

Vers la fin du regne passé, Don Rodrigue Calderon avoit été arrêté par ordre du Roi. Il étoit fils de François Calderon, Marquis des sept Eglises, celebre Capitaine, & de Marie d'Aranda, né en Flandre, pendant que la ville d'Anvers sut saccagée; de sorte qu'il étoit accoûtumé dès sa jeunesse à souffrir les traverses de la mauvaise fortune. Après ce Teme VIII. 74 HISTOIRE

desaftre il retourna en Espagne & 1 Vailladolid sa patrie, où il fut favorisé du Marquis de Denia & du Duc de Lerme qui le pousserent à une haute fortune, ce qui le fit aller de pair avec les plus riches & les plus puissans de toute l'Éspagne. Il étoit doué d'un jugement solide, d'un esprit aisé & d'un merite digne de sa haute fortune; mais au reste, sier, arrogant, insupportable envers ceux qui étoient au dessous de lui & qui avoient besoin de son credit & de son secours; au contraire, doux, complaisant, foûmis à l'excès, obligeant envers ceux dont il dépendoit & qui pouvoient l'aider à augmenter sa fortune & le pousser à des Dignitez plus éminentes.

Il épousa une riche Demoiselle de la Maison d'Oliva, & il obtint par son moien une Commanderie de l'Ordre de S. Jacques, & le titre de Comte, qu'il sit passer à son pere, pour prendre la qualité de Marquis des sept Eglises. Outre cela le Roi le sit Capitaine de la Garde Allemande, & le combla d'autres faveurs signalées. On ne parloit de tous côtez que de la grande fortune & de la faveur de Don Rodrigue Calderon, du credit qu'il avoit à la Cour pour faire réussir à son gré les affaires les plus importantes. Ses richesses immenses à

75

Tes délices, les plaisirs, les flateries l'enyvrerent de telle sorte, qu'il ne se reconnoissoit plus; de sorte qu'il vint jusqu'à ce point d'extravagance, que de mépriser son Maître. Il dédaignoit tout le monde, sa fierté le rendoit inaccessible; il rebuta plusieurs Officiers & Capitaines qui prirent parti contre lui. Ses procedez hautains l'exposerent à la haine publique; de sorte que ses ennemis prositant de cette mauvaise disposition du public à son égard, l'accuserent de plusieurs forfaits, de saussetz, de seductions, sortileges, trahisons & assalsinats.

Ces accusations & ces reproches le remplirent d'allarmes & de troubles ; il sortit de la Cour pour se retirer à Vailladolid, ne seachant quelles mesures prendre, ni quel secours implorer dans la fâcheuse conjoncture où il se trouvoit. Il consulta une sainte Religieuse du couvent de Porta-Cœli, qui lui donna de bons conseils, & qui le rassura. Il ramassa tous ses papiers, son argent & ses pierreries, attendant quel seroit l'évenement de son affaire, & s'abandonna à sa fortune: mais il fut bien-tôt enlevé par des archers, qui le consignerent à la garde de Don François d'Innojosa, où il demeura jusqu'au jour qu'il fut executé. Sa prison dura trente mois, n'aïant la liberté de parler qu'à son Confesseur, à son Avocat, & à son Valet.

On lui lut deux Sentences: l'une civile, & l'autre criminelle, par laquelle il fut absous de plusieurs forfaits, entre autres de la mort de la Reine, dont il avoit été accusé mal à propos, par un pur effet de la haine publique. Il fut auffi déclaté innocent de la mort du pere Suarez Jesuite, de Don Alsonse de Carvajal & de plusieurs autres. Mais il fut atteint & convaincu d'avoir assassiné Jean de Guzman, Sergent Major de Baraille, & de plusieurs autres crimes pour lesquels il fut condamné à avoir la tête coupée. A l'égard du Civil on l'obligea de païer douze cent cinquante mille ducats. Il fut privé de toutes ses Charges, Offices & Benefices, du Marquisat des Sept-Eglises, de sa Commanderie d'Osagna, de la Charge de Capitaine des Gardes, des Registres de la Chancellerie de Vailladolid, de deux Regimens, & de plusseurs autres Charges très - lucratives qu'il possedoit en Europe, & dans l'Amerique, dont le revenu montoit par chaque année à un demi million.

Calderon entendit la lecture de son Arrêt de mort avec un courage & une

patience invincible. On le mit sur une mule pour le conduire au lieu de son supplice, au travers d'une multitude innombrable de peuple. On le voyoit baiser le Crucifix avec des marques d'une sincere contrition, & d'une profonde humilité. Ce spectacle tira les larmes des yeux de tout le monde. Il monta d'un air resolu sur l'echaffaut, & s'ajusta luimême, parla au boureau, & lui pardonna. Telle fut la fin d'un homme que la fortune avoit comblé de ses faveurs, & qu'elle éleva si haut, pour le préci-

piter avec plus de bruit.

Peu s'en fallut que la paix ne se rom- 1626; pit entierement entre la France & l'Espagne au sujet des Contestations d'Italie. Le pape Urbain VIII. favorisoit ouvertement les Espagnols; il envoya un Nonce en France, & ensuite le Cardinal Neveu pour obliger le Roi de se désister de la protection qu'il accordoit aux Grisons: mais Richelieu, premier Ministre, ne s'étonna point du bruit, & laissa gronder le Pape. Enfin les deux Rois, sans que personne s'en mélât, & sans le ministere d'aucun mediateur s'accorderent entr'eux, & firent un traité à Monçon en Arragon, par lequel il fur conclu que les Grisons demeureroient les maîtres de la Valteline, à condition

que la Religion Protestante en seroit bannie pour toûjours, & que les Forts pris par les Espagnols, ou par les François, seroient remis entre les mains des Officiers du Pape pour être razez.

Philippe IV. se voyant débarassé de Reglemens de Cette affaire, s'appliqua à faire de beaux
Philippe reglemens pour l'interieur de ses Etats1V. L'Espagne, comme les autres Etats,
avoit été long-temps en proye à l'avidité des Partisans qui s'enrichissoient & faisoient des fortunes immenses, aux dépens des peuples qu'ils pilloient impunément. Le Roi touché de leurs plaintes & de leurs miseres, resolut d'y remedier efficacement. Pour y réussir, il sit publier le 24. jour de Janvier un Edit par lequel il ordonnoit aux Vicerois, Presidens, Gouverneurs, Conseillers, Auditeurs, Secretaires, Huissiers, Trésoriers, Receveurs, Officiers de sa maison,; en un mot, à tous les Ministres qui avoient quelque maniement des Finances, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, de donner un détail exact de tout le bien qu'ils avoient avant que d'entrer dans le maniement, & de tous les profits qu'ils avoient fait pendant tout le tems de leur administration. Pour encourager les Interessez à faire leur declaration avec moins de repugnance, on

leur prometoit de garder inviolablement le secret sur le détail de leurs affaires & de leurs effets.

Cet Edit fit grand bruit dans tout le Royaume par sa nouveauté & par le nombre des Interessez. On crut d'abord cette entreprise impraticable, à cause que l'on n'avoit encore rien vû de pareil dans tous les regnes précedens. Mais on répondoit à ceux qui faisoient cette objection, que cette pratique étoit en usage dans les Royaumes voisins, & que l'on s'en servoit avec succés, au grand avantage des Princes & des peuples.

D'un autre côté les Interessez se plaignoient que c'étoit une contrainte bien préjudiciable, que d'être obligé de découvrir le secret & l'interieur de ses affaires domestiques. Que ceux qui avoient amassé de grands biens, se rendroient odieux par cette découverte, & qu'ils s'exposeroient à l'envie des pauvres, ou de ceux qui avoient fait une moindre fortune; de sorte qu'ils ne pouvoient se mettre à couvert ou de la haine, ou de l'envie. Sans avoir égard aux plaintes, ni aux remontrances, sa Majesté sit un autre Edit le 25. du même mois, par lequel il étoit ordonné de déclarer dans l'inventaire de ses effets, par quels moiens on étoit, entré dans la D iiij

possession des biens dont on jouissoit, si c'étoient des biens de patrimoine, ou de succession, ou des biensaits du Prince, ou venus par des remboursemens. Il falloit encore déclarer son argent comptant, toute l'argenterie, les pier-reries, les perles, les diamans, & tous les riches meubles que l'on possedoit. Ces Edits étoient fort sages & fort utiles pour le bien public. Cependant on en remit l'execution à un autre tems. pour les grands obstacles, & les difficultez insurmontables qui se presenterent alors.

Disposi- Les Catalans, peuple inquiet & ja-tions des loux de l'indépendance & de sa liberté, Catalans s'opposerent aux Edits sous le prétexte aux Edits du Roi. de leurs Privileges. Ils prétendoient même que comme le Roi n'avoit point encore été à Barcellone depuis son avenement à la Couronne, pour faire le serment accoûtumé, le Viceroi & les autres Officiers nommez par le feu Roi son prédecesseur étoient déchus de leurs emplois. Ils envoyerent des Deputez à Madrid, pour exposer leurs prétentions à la Cout qui fut indignée de leur opiniâtreté. On leur accorda par condescendance que l'Evêque de Barcellone seroit leur Viceroi en attendant, & qu'it prendroit la place du Duc d'Alcala.

Dans l'espace de trois années, on vit quatre disserens Vicerois à Naples. Ces frequens changemens de Gouverneurs sont assez souvent fort contraires au repos des Etats. Un politique Espagnol disoit qu'il n'approuvoit point dans les autres Etats la longue durée des Gouvernemens: mais que cette continuation étoit utile en Espagne, pour avoir le tems de connoître le fond des affaires & la situation des esprits & des interêts disserens pendant l'espace de trois années; au-lieu que l'on ne peut rien faire de considerable pendant l'espace d'une année.

Jacques I. Roi d'Angleterre mourut dans le cours de cette année, peu regreté, & même peu estimé des Anglois, naturellement braves & belliqueux; au lieu que ce Prince avoit l'ame si peu guerriere, que la vûë d'une épée nuë le faisoit trembler. Il avoit contracté cette · foiblesse dès le ventre de sa mere la Reine Marie Stuard, laquelle étant enceinte, une troupe de conjurez entrerent en sa chambre tumultuairement, l'épée à la main, & poignarderent son Secretaire à ses yeux. Charles I. son fils & son successeur n'avoit gueres plus de courage que son Pere. Après un regne assez malheureux, ses Sujets le sirent mourir sur un échassaut. Le Duc de Boukincan gouvernoit alors l'Angleter-re, à peu près comme le Cardinal de Richelieu gouvernoit la France. Mais celus-ci avoit bien plus de genie & de capacité que l'autre. Il faut maintenant reprendre le fil des assaires d'Espagne dont on a interrompu le cours pendant un moment, pour raconter de suite ce qui s'est passé dans les Pais Etrangers, & principalement en France.

Le Com
te de
Montercy Ambaffadeur à
Rome.

Philippe IV. envoya en qualité d'Am-bassadeur extraordinaire à Rome le Comte de Montercy, accompagné d'une grande suite de Gentilhommes & de Seigneurs Espagnols. Gaëtan Patriarche d'Antioche, accompagné d'une grande suite de Prelats lui alla au devant par honneur, de la part du Pape qui le fit man-ger à sa table, aussi-bien que le Duc d'Albuquerque Ambassadeur ordinaire. d'Albuquerque Ambassadeur ordinaire. Ce Pontise pour gratiser l'Espagne canonisa sainte Therese, saint Ignace, & saint François Xavier, tous originaires de ce Royaume, aussi-bien que le bienheureux Pierre d'Alcantara, de l'Ordre de S. François, qui sut de même canonisé un peu après les autres. Le même pape Gregoire XV. porta une condamnation contre tous ceux qui oseroient soutenis publiquement. & de vive voix soutenir publiquement, & de vive voix,

ou par écrit que la sainte Vierge avoit été conçue en peché; enjoignant tresexpressement aux Ministres & aux Prelats du saint Office de les punir severement.

On vit pendant le cours de cette année 1623. plusieurs signes au Ciel, surtout auprès de Cologne, d'Ulme & d'Heidelberg, dont les peuples & les esprits credules furent beaucoup épouventez. On vit le Soleil perdre tout à coup sa lumiere, devenir de couleur de cendre, & lancer des slâmes en l'air de tous côtez, que le Ciel pendant la nuit fut rempli de feux horribles, que l'on apperçut distinctement trois Soleils disposez en triangle. Les plus habiles Astrologues prétendent que de pareils phénomenes sont des signes de grandes pluïes, plutôt que de quelques malheurs ou de quelques evenemens considerables. En effet ces phénomenes ont leurs causes naturelles, qui ne sont autre chose que les differentes reflexions des rayons du Soleil rompus par les nuées, comme dans un miroir. Mais comme ces évenemens sont rares, ils causent toujours de la surprise, & font impression sur les esprits foibles. En effet, avant la bataille de Lepante, les Turcs apperçurent en l'air, au dessus de la ville de Constantinople un grand nombre de Croix, dont tout le peuple Musulman

parut épouvanté.

Les Efpagnols envoyerent du fecours aux Huguenots de France.

Quoique la paix durât toûjours entre la France & l'Espagne; cependant les Espagnols envoyoient sourdement aux Huguenots des secours d'argent pour les maintenir dans leur revolte, & les aider à continuer la guerre qu'ils faisoient au Roi. Ces rebelles prirent leurs mesures, pour engager dans leur parti Mansfeld avec le corps des Troupes qu'il commandoit. Ils sui representoient que le Roi de France étoit dans le fonds du Languedoc à 200. lieuës de sa capitale, & qu'il n'y avoit pas de Troupes. capables de s'opposer à son passage, ni de l'empêcher d'aller jusqu'à Paris. Ils lui promirent de joindre douze mille hommes de bonnes Troupes aux siennes, dès le moment qu'il seroit sur la frontiere, des chevaux, des munitions, & de l'argent, que le Duc de Bouillon seroit la caution, & qu'il les feroit païer avec beaucoup d'exactitude. Ce furent là les veritables motifs qui attirerent Mansfeld en France, nonobstant les autres raisons qu'il debita dans son Manifeste.

Cependant ces belles esperances allesent en sumée, car lorsqu'il approcha de Sedan avec ses Troupes, pour appuyer le parti des Huguenots, parmi lesquels il y avoit plus de six mille semmes, sans parler des ensans; il se mit à piller & à ravager la Lorraine, les Evêchez de Mets, de Toul, & de Verdun, y commettant les mêmes désordres & les mêmes ravages que dans un païs de Conquêtes. Le Duc de Boüillon & les Huguenots n'accomplirent aucune des promesses qu'ils avoient faites. Le Duc de Nevers Gouverneur de Champagne s'opposa à leur passage, en attendant que le Roi qui faisoit la guerre en Languedoc, le vint rejoindre avec son armée.

Mansfeld s'apperçut trop tard que les promesses des Huguenots, & les belles esperances qu'ils lui avoient données, étoient chimeriques; ses Troupes diminuoient chaque jour, ou par la desertion, ou par l'épée des François; que s'il avançoit davantage dans le païs, on fermeroit tous les passages pour s'opposer à son retour; que toutes les Troupes Etrangeres qui se hazardoient à entrer en France, y perissoient tôt ou tard; que le credit des Heretiques étoit beaucoup diminué, & qu'il pourroit se repentir tôt ou tard d'offenser un aussi grand Roi & aussi puissant que le Roi

Mans-

armée.

de France; qu'il lui seroit plus avantageux & plus honorable de meriter son amitié, & de se mettre à son service, comme il lui avoit promis, que d'attirer son indignation pour des esperances frivoles & incertaines.

C'est une chose incompréhensible Grands qu'un Avanturier comme Mansfeld, un progrès bâtard, fans parens, fans amis, sans sujers, n'étant ni Heretique ni Catholique, feld avec sa petite ni Seigneur du moindre Village, abandonné du Ciel & de la Terre, ait pu avec une armée de Bandis ramassez au hazard, qui suivoient ses ordres, & qui lui obéissoient avec une soumission aveugle, se faire craindre & rechercher de toutes les Puissances de l'Europe. L'Empereur qui le haissoit par mille raisons; les Rois de France, d'Espagne & d'Angleterre, les Venitiens', plusieurs autres Princes lui offrirent tour à tour des récompenses, de grandes Charges, des honneurs pour se l'attacher.

L'Empereur le fit solliciter de ne point troubler la tranquillité de l'Empire, & d'en retirer ses Troupes. L'Archiduchesse Gouvernante de Brabant le pria au nom du Roy d'Espagne, de no point entrer en Flandres avec ses Troupes. Le Roi de France lui fit de grandes offres, pour l'empêcher d'assister les Huguenots; les Venitiens le demanderent pour être General de leurs Troupes, dans l'affaire des Grisons.

Il y avoit déja long-temps que l'on proposoit à la Cour d'Espagne, le mariage de l'Infante avec Charles Prince de Galles. Le Comte de Bistol étoit venu à Madrid en qualité d'Ambassadeur extraordinaire de la part du Roy d'Angleterre. Le Prince de Pologne & le sils de l'Empereur demandoient aussi la même Princesse &, traversoient les prétentions du Prince de Galles, lequel offroit de joindre les forces d'Angleterre à celles d'Espagne, pour chasser les Corsaires qui désoloient les côtes des deux Royaumes, pour faciliter le commerce & la navigation des deux Nations dans les Indes, & pour conclure une Tréve & une paix durable avec la Hollande.

Mansfeld ne sçachant plus de quel côté se tourner après avoir attendu longtems pour conclure avec la France son Traité que le Duc de Nevers differoir toujours, sous divers prétextes, se voyant sans argent, sans vivres, ses Troupes reduites à la moitié, par les désertions ou autrement, partit pour se retirer en Flandres, & pour y chercher de quoi subsister, ne le pouvant plus faire aux environs de Sedan où la campagne étoir stète des Troupes d'Espagne se mit à ses trousses pour observer sa marche, ne sçachant encore s'il venoit comme ami, ou ennemi, & ne se fiant nullement aux paroles d'un homme qui étoit une espece de Corsaire, & qui n'avoit ni probité, ni bonne soi. Il sit charger ses Troupes, lui tua bien du monde, enleva le moitié de son bagage, & mit le reste en suite.

Les foldats de Mansfeld étonnez & consternez de cette déroute, ne vouloient pas s'engager davantage dans le païs. Pour les encourager, il leur dit d'un visage plein d'assurance & de gayeté, qu'il étoit surpris de leurs craintes & de leurs allarmes. Souvenez-vous, ajoûta-t-il, que vous m'avez courageusement suivi dans mes entreprises; que vous avez combattu sous mes enseignes des Nations indomptables, traversé toute l'Allemagne, jetté l'allarme en France, que vous êtes maintenant en Flandres pour secourir vos amis; faites-le donc avec courage, & attaquez sierement les Espagnols, pour désivrer le monde du joug de cette imperieuse Nation.

La Cavalerie de Gonçales qui arriva sur ces entrefaites, empêcha Mansfeld de

faire une plus longue harangue. Il y a auprés de Flerus une vaste plaine sur les frontieres de Brabant, que les deux armées choisirent de concert, pour don-Haranner bataille, dans la resolution de vaincre ou de mourir. Dès la premiere pointe feld à ces du jour, Gonçales & Mansfeld disposerent leurs Troupes. Celui-ci accompagné du Duc de Brunswic son ami fidele, representoit à ses soldats que le bonheur du reste de leur vie dépendoit du succés de cette journée; que s'ils gagnoient la victoire, ils seroient les maîtres de la Flandre, & releveroient la fortune des Hollandois leurs bons amis; au lieu que s'ils la perdoient, ils n'avoient plus de ressource, ni de retraite, qu'ils se verroient abandonnez des Imperiaux, méprisez des François, & opprimez par les Espagnols.

Les deux Armées s'ébranlerent en même tems en jettant des cris qui firent retentir les forêts voisines. Quoique Mansfeld & ses soldats combatissent en désesperez, & qu'ils fissent des choses extraordinaires, leur Infanterie fut bientôt mise en déroute, & la victoire se déclara pour les Espagnols, après six heures d'un combat opiniatre. Mansfeld se retira le mieux qu'il put avec le reste de ses Troupes & de son bagage. Don Gonçales poursuivit pendant fix lieues les surards, dont il sit un grand carnage dans leur retraite; desorte qu'on leur enleva leur Artillerie, & le reste de leur bagage. Mansfeld étoit parti d'Alsace à la tête de vingt-deux mille hommes. A peine se put-il sauver avec trois mille, après avoir perdu ses Canons, son bagage, & vingt-trois Etendarts. Ce combat sur l'un des plus sanglans que l'on eut vû en Flandre depuis long-temps.

## CHAPITRE VL

Quelques changemens arrivez dans le Royaume de Castille. Translation de l'Electorat de la Maison Palatine en celle de Baviere.

Es Espagnols mertoient une partie de leur gravité dans les colets à fraise qui les rendoient plus venerables. Cependant le Roi voulut en abolir la coûtume; & passant d'une extremité à l'autre, leur donna un petit collet fort étroit, ce qui épargne à la Nation pour plusieurs millions de toiles par chaque année. Les Espagnols parurent extrêmement dociles & soumis aux volontez

du Prince en cette occasion; car quoiqu'ils soient naturellement attachez à leurs anciennes coûtumes, ils approuverent ce changement avec une grando docilité.

La revolte de Frideric, lequel voulut se faire Roi de Boheme, causa de grands troubles dans le College Elec-toral; les Electeurs & les Princes de l'Empire se diviserent en trois factions touchant le changement de l'Electeur Palatin. Les Electeurs & les Princes Catholiques étoient d'avis que l'on remit l'Electeur Palatin dans tous ses · droits, & la jouissance de ses biens . dont il avoit été dépouillé à la reserve de la Dignité Electorale. Les Ambassadeurs de Saxe & de l'Electeur de Brandebourg, prétendoient que l'on devoit restituer à l'Electeur Palatin tous les biens, les charges & les dignitez dont il avoit été dépouillé par le ban de l'Empereur Ferdinand III. Le Lantgrave Louis d'Armstat soûtenoit que cette translation dépendoit des suffrages du du College Electoral, & que l'Empereur n'étoit pas en droit d'en disposer à son gré. Ce Prince leur répondit, que pour établir une paix durable dans l'Empire, il vouloit bien recevoir en son amitié l'Electeur Palatin, à la priere des 92

Rois de France, d'Espagne & d'Angleterre; mais qu'il demeureroit privé de la Dignité Electorale pour les justes raisons dont toute l'Europe étoit assez instruite, & que cette Dignité demeureroit désormais attachée à la Maison de Baviere. Ainsi le Due sut déclaré Grand Panetier de l'Empire; on lui donna l'irrvestiture de cette Charge avec les ceremonies accoûtumées, ausquelles les Ambassadeurs de Saxe, de Brangdebourg & de Neubourg ne voulurent point assister.

L'Evêché Le Pontificat de Gregoire XV. Ludode Fans visto, ne dura que 31. mois. L'Evêché
érigé en Archevê de Paris fut érigé en Archevêché sous ce
ché sous Pontificat. Urbain VIII. Barberin sucle Pape
Gregoire ceda à Gregoire XV. C'étoit un Prélat
XV. d'un grand merite & d'une grande éru-

ceda à Gregoire XV. C'étoit un Prélat d'un grand merite & d'une grande érudition. Il fit enfermer dans le Château S. Ange Marc Antoine de Dominis Archevêque de Spalatre en Dalmatie, lequel avoit répandu un grand nombre d'erreurs, & de propositions scandaleuses dans le Royaume d'Angleterre, & ailleurs.

Charles Archiduc d'Autriche, & frere de l'Empereur vint en Espagne, ce qui causa une grande joye au Roi & à toute la Cour. On crut d'abord que sa Majesté le destinoir pour le faire Gouverneur de Portugal, connoissant ses rares talens, & qu'il succederoit à l'Infante Gouvernante des Païs-bas. Mais à peine ce Prince sut-il arrivé à Madrid qu'il tomba dangereusement malade, & mourut au bout de 20. jours dans la plus brillante seur de sa jeunesse, laissant le Roi avec toute la Cour plongé dans une

profonde tristesse.

Ce Prince avoit we avec douleur la Ville de Breda assiegée & prise par le Prince Maurice. Cette place étoit trop importante pour la laisser entre les mains des Ennemis. Il donna ses ordres au Marquis de Spinola de l'assiéger incessamment. Ce grand General tres-bien inftruit de la difficulté de cette entreprise, écrivit au Roi une longue lettre remplie de bonnes raisons, pour détourner le Roi de ce projet par la difficulté du succès. Quoique le Roi fut tres convaincu de la grande dépense qu'il faudroit faire pour se rendre maître de la place dans laquelle le Prince Maurice avoit jetté une nombreuse garnison, quoiqu'il trouvât les raisons & les remontrances de Spinola tres sensées; cependant sans y avoir aucun égard il se contenta d'écrire au bas de sa lettre ces paroles en Espagnol; Marques tumais Breda, l'o el Rei, c'est à-dire, Marquis, prenez Breda, Moy le Roy.

Il n'y a rien de plus laconique & de plus concis que cet ordre. Spinola comprit qu'il n'avoit d'autre parti à prendre que celui d'obéir; desorte que dès le même moment, il se mit à faire les preparatifs pour le siège de Breda. Plusieurs volontaires, & plusieurs Seigneurs François s'étoient jettez dans la place, en faveur des Hollandois, pour la deffendre contre les Espagnols, & pour acquerir de la réputation. Le siege fut très-meurtrier,& dura neuf ou dix mois. Si elle fut vivement attaquée, elle fut aussi courageusement dessendue; les assiegez ne se rendirent qu'à la derniere extremité, avec une capitulation honorable.

Jacques VI. Roi de , & d'Angle-

Jacques VI. Roy d'Ecosse aïant réuni en sa personne les Royaumes d'Irlande, a reconte, d'Ecosse, & d'Angleterre, prit le nom de Roi de la Grande Bretagne, & fut nommé Jacques I. On vit en la personne de ce Prince les bizarreries & les jeux de la fortune. Il étoit fils de Marie Stuard, à laquelle Elisabet fit trancher la rête. Il fut emprisonné par ses sujets revoltez. Après la mort de la Reine Elisabeth il monta enfin sur le Trône d'Angleterre. On croit qu'il fut enfin empoisonné, tant sa mort fut prompte & précipitée. Tous ses cheveux tomberent dans un moment, après qu'il eut avalé

une certaine boisson que lui donna Bu-kingan à la fin d'un repas. Ce fait est rapporté dans un Livre écrit par George Estriham Medecin du Roi. On avoit entendu ce Favori repeter plusieurs sois que le Roi étoit incapable de regner, & qu'il falloit le releguer dans quelque maison de plaisance, pour y vivre en repos comme un simple particulier, après avoir cedé à son fils la Couronne, du consentement du Parlement. Peut-être que Boukingan esperoit de gouverner le Royaume avec plus d'autorité sous un jeune Roi, qui auroit besoin de ses conseils; outre que ce fier Courtisan avoit quelque appréhension que le Roi ne voulut diminuer son credit en faveur du Comte de Bristol, son rival perpe-

Ce même Medeçin, pour rendre ce fait plus croyable, en ajoûte un autre qui dénote une noire méchanceté; car il dit que Boukingan donna un poison si violent au Marquis d'Ambeton, qu'il en devint enragé. Cet Auteur ajoûte que comme le nom de Henri est malheureux aux Rois de France & d'Espagne, aussi le nom de Jacques est de mauvais prélage aux Rois d'Ecosse &

tuel, & son ennemi déclaré.

L'Angleterre.

La maison d'Autriche avoit en Alle-1626)

magne tous les succès qu'elle pouvoit esperer. Le Comte de Tilly qui étoit comme le fleau perpetuel de la ligue & des Heretiques, défit à plate couture le Marquis de Bade Dourlac lequel vouloit aussi entrer dans la grande ligue contre la maison d'Autriche. Il prit son Canon & son Bagage, & le mit hors d'état de nuire à l'avenir. Il gagna en méme-tems une grande victoire sur le Roi de Danemarc; tous ses Chess perirent dans le combat; on lui prit cent Canons; coute sa Cavalerie fut mise en deroute: il fut obligé de s'enfuir dans le Holstein, n'aïant plus de reflource, ni d'esperance.

Les affaires de la ligue paroissoient entierement deses perès tant de pertes; & la maisond'Autriche étoit au plus haut point de sa puissance. Mais comme les choses humaines sont dans une vicissitude perpetuelle & sujettes à une infinité de revolutions, Gustave Adolphe Roi de Suede vint du fond du Nord, tout à propos pour relever le parti de la ligue qui étoit dans la derniere consufion. Il traversa comme un torrent toute l'Allemagne, sans que rien sut capable de s'opposer à son passage & à ses prosperitez. Le sameux Valstein & Tilly Generaux de l'armée de l'Empereur si-

rent ce qu'ils purentpour afrêter le cours de ses victoires, & lui donnerent souvent bien de la peine.

Les Huguenots en France faisoient la 1627

même peine au Roi, que les Protestans d'Allemagne à l'Empereur. Les Ducs de. Rohan & de Soubize, Chefs de cette cabale, cherchoient des secours de rous côtez, jusques parmi les Etrangers, pour soutenir & fortifier leur parti. Les Habitans de la Rochelle, qui étoit comme le Boulevart de la Ligue Huguenotte, appellerent à leur secours les Anglois, lesquels avec une flotte nombreule s'emparerent de l'Isle de Rhé en l'année 1627. Thoiras fameux Capitaine acquit une grande reputation à la dessense de la Citadelle, que les Anglois ne purent prendre, quoiqu'ils l'eussent reduite à la derniere extremité par la famine: mais le Marechal Schombert, Capitaine d'une experience consommée, secourut Thoidas fort à propos. Leurs Troupes jointes ensemble battirent les Anglois en plusieurs occasions, & les chasserent entierement de l'Isle de Rhé.

Il étoit impossible de conserver longtems la Paix dans le Royaume de France, tandis que la Rochelle, qui étoit comme le Boulevart des Heretiques, setoit en leur pouvoir: c'étoit comme un

Tome VIII.

petit Etat, ou comme une Republique au milieu du Royaume, où les revoltez & les mécontens trouvoient un azile contre la Puissance Royale. Les plus habiles en l'Art militaire croyoient qu'il étoit impossible de forcer cette Ville, située sur un Golfe de l'Ocean, & fortifiée par l'art & par la nature. Nonobstant tous ces obstacles, le Roi Louis XIII. soutenu par les conseils du Cardinal de Richelieu, son premier Ministre, homme ferme & resolu, & que les plus grandes difficultez n'étoient pas capables de rebuter, resolut de faire le Siege de la Rochelle en l'année 1627. On fit des travaux étonnans pour bloquer la place du côté de terre, pour empêcher que l'on y jettât des vivres & des munitions. On fit une digue prodigieuse, pour s'opposer aux secours des Anglois du côté de la Mer, Les Rochelois se virent reduits aux dernieres extremitez; & toûjours obstinez dans leur revolte, ils souffrirent la faim, & toutes sortes de miseres pendant un an. Enfin n'en pouvant plus, ils furent contraints de se soumettre à la misericorde du Roi, & de rendre la place le 30. jour d'Octobre en l'année 1628. On rasa toutes les fortifications de cette Ville rebelle, pour mettre les Habitans hors d'état de se revolter à l'avenir.

Digitized by Google

99

L'Armée Royale étoit encore devant 1622 la Rochelle, quand le Roi apprit que les Espagnols s'étoient déclarez pour le Duc de Savoye contre le Duc de Mantoue Allié de la France, qu'ils lui avoient déja enlevé plusieurs places de son petit Etat, & qu'ils faisoient le Siege de Cazal, pour le dépouiller entierement. Louis XIII. prit sur le champ la resolution de traverser tout son Royaume, & de conduire son Armée en Italie, pour aller au secours de son Allié, & pour le délivrer de l'oppression des Espagnols. Cazal étoit alors l'une des meilleures places de toute l'Italie. Pour la secourir il falloit conduire l'Armée au travers des Alpes, entreprise difficile & de longue haleine, à cause de la longueur du chemin & de la difficulté des passages. Le Pas de Suze fortifié par l'art & par la nature fut emporté le 23. jour de Mars en l'année 1629. Cette nouvelle éton- 1629 na & surprit tellement les Espagnols, qu'ils leverent promptement le siege de Cazal laissant toute liberté aux Francois d'y faire entrer des vivres, & des munitions, & rétablir les fortifications de la place qu'ils laisserent en fort bon état.

A peine l'Armée Françoise fut - elle retournée en France, que les Espagnols E ii Luzia recommencerent le siege de Cazal, aves Cazal.

de plus grandes forces & plus d'ardeur sege de qu'auparavant, sous la conduite du Marquis de Spinola, l'un des plus grands guerriers, & des plus habiles Capitaines de ce siecle, qui avoit aquis beaucoup de gloire dans la guerre de Flandre, & sur tout au fameux siege de Breda. D'un autre côté Thoiras qui s'étoit signalé dans l'Isle de Rhé contre les Anglois, qu'il avoit chassé de cette Isle, étoit alors Gouverneur de Cazal, & déconcertoit par sa bonne conduite & sa valeur l'industrie & l'experience de Spino, la. Le Cardinal de Richelieu vouloit avoir la gloire de chasser une seconde fois les Espagnols de devant Cazal. Il fe sit Generalissime de l'Armée que l'on destinoit pour le secours; laquelle ayant passé au travers de trois Armées ennemies, vint se camper à la vûë des Espagnols, & de Cazal. On étoit sur le point d'en venir aux mains, & de donner une sanglante bataille, lorsque Jules Mazzrin, qui s'est rendu depuis si celebre pendant la Regence d'Anne d'Autriche, & la minorité de Louis XIV. fit tant de demarches, & prit si bien ses mesures envers les Generaux des deux armées, qu'il les disposa de part & d'autre à la Paix qui fut enfin concluë le 30. jour





de Novembre de l'année 1630. Les tra-16300 vaux continuels & les grands mouvemens que se donna le Marquis de Spinola pendant le cours du siege de Cazal, lui causerent une maladie, qui le mit, couvert de gloire, & au milieu des Armées, dans le tombeau.

Cette année fut memorable par les victoires fignalées du Grand Gustave Roi · de Suede. Il passa en Allemagne où tout plioit devant lui, & chaffa de la Pomeranie, & des Provinces voisines les Troupes de l'Empereur Les Princes Lutheriens joignirent leurs forces à celles de Gustave, & gagnerent contre les Imperiaux la memorable bataille de Le psic, qui mit l'Empire à deux doigts de sa perte, & laissa toute l'Allemagne en proye aux vainqueurs. Le Comte de Tilly qui avoit tant gagné de combats, fur battu à plate couture en cette occasion. Gustave ne trouvant plus d'obstacles, traversa le Danube, attaqua & battit l'Armée Bavaroise que le Comte de Tilly commandoit encore, il fut blessé dans le combat, & mourut peu de jours après à Ingolstat de sa blessure. Ce grand General s'étoit rendu celebre par la valeur, & plus encore par sa pieté & par son zele ardent pour la dessense de la Religion Catholique.

102

Varstein est fait General de l'Armee Imperiale. Après la mort du Comte de Tilly, l'Empereur mit à la tête de l'armée Imperiale Valstein fameux General pour l'opposer au Roi de Suede. Les deux armées se joignirent auprès de Lutzen ville peu éloignée de Leipsic. Le combat dura deux jours avec un acharnement incroyable de part & d'autre. Le Roi de Suede y sut tué. Quoique cette perte su irréparable pour les Protestans, ils ne laisserent pas de continuer la guerre, par le secours du Cardinal de Richelieu qui leur sournissoit de l'argent, & qui travailloit de tout son pouvoir à l'abaissement de la Maison d'Autriche.

Ce Ministre avoit autant de peine à resister aux cabales qui se formoient contre son autorité au dedans du Royaume, qu'aux Ennemis du dehors qu'il falloit attaquer à sorce ouverte. Le propre frere du Roi entraîné par une troupe de mécontens que le Marechal de Montmorenci conduisoit, troubloit le dedans du Royaume, & faisoit la guerre dans le Languedoc. Cette armée de rebelles sut dissipée dans le combat de Castelnaudari. Montmorenci sut pris les armes à la main, & condamné à avoir la tête coupée; ce qui sut executé à Toulouse en Janvier 1632.

Il n'y avoit point encore de rupture

ouverte entre la France & PEspagne. Ces deux Etats n'étoient proprement alors ni en paix, ni en guerre; quoique les Monarques se plaignissent reciproquement l'un de l'autre, & que leurs Troupes eussent fait souvent des actes d'hostilitez, en secourant leurs alliez, comme il venoit d'arriver dans l'affaire de Mantouë & de Cazal. Les Espagnols avoient sourdement donné des secours aux Huguenots, & protegé les mécontens. Le Duc d'Orleans s'étoit retiré à Bruxelles avec sa femme qu'il avoit épousée à l'insçu & contre la volonté du Roi son frere. La Reine Mere après s'être sauvé de sa prison s'étoit jettée entre les bras des Espagnols, qui fournissoient de l'argent à la mere & au fils, & leur offroient des Troupes pour faire une irruption en France.

Le Cardinal de Richelieu pour se venger de la Maison d'Autriche, avoit fait venir du sond du Nord le Roi de Suede, qui sit en peu de tems de grands ravages par toute l'Allemagne. Après la mort de ce Prince, le Cardinal de Richelieu continua toûjours de setourir les Hollandois & les Suedois sans s'écarter de son point de vûë & de son projet capital qui étoit d'abaisser la maison d'Au-

triche.

E iiij

1633.

## 104 HISTOIRE

L'aigreur entre la France & l'Espagne étoit parvenuë à un tel point, que l'on ne pouvoit plus se contraindre ou dissimuler davantage; de sorte qu'il sur resolu en plein Conseil de declarer la guerre à l'Espagne. Une occasion se présenta tout à propos pour autoriser cette Declaration. Les Espagnols venoient de surprendre l'Archevêque de Tréves qu'ils emmenerent prisonnier en Flandres, quoi que cet Electeur se fut mis sous la protection du Roy de France.

Cette rupture entre les deux Nations 1635. fut ensanglantée par la bataille qui se donna dans le pais de Liege. Les François marchoient vers Maestricht pour le joindre aux Hollandois. Les Espagnols voulurent s'opposer à cette jonction, & les attaquerent. Les Maréchaux de Chatillon & de Brezé commandoient l'armée Françoise. Le Prince Thomas étoit le General des Espagnols, qui furent battus à plate couture, ayant été forcez dans leurs retranchemens qu'ils croyoient impenetrables. Ils perdirent quatre ou cinq mille hommes avec le bagage & le Canon, sans parler de 1300. prisonniers. A peine tua-on cent hommes dans l'armée de France. Cette bataille fut don--née auprès d'Avelnes.

1636. Le Prince Thomas eut sa revanche

105

Pannée suivante, & répandit la terreur dans le cœur du Royaume, & jusqu'à Paris. Il prit Corbie, & passa la riviere de Somme, tandis que le Duc de Lorraine ravageoit la Champagne, & que Lean de Wert fameux Avanturier, l'une des Generaux de l'Empereur, portoit le fer & le feu dans tout le païs de Guise, la Picardie & l'Isle de France. Il vint jusqu'aux portes de Paris, & répandit la terreur dans cette grande Ville. L'allarme fut si grande, que les Magistrats de la Ville formerent une petite armée d'apprentifs, d'artisans & d'écoliers pour se deffendre avec cette pitoïable milice ramassée au hazard...

Après un regne de 22. ans & 4. mois 16274
l'Empereur Ferdinand II. mourut âgé de 61. an. Ferdinand Ernest son sils aîné, declaré Roi de Boheme & de Hongrie dès l'année 1634, & Roi des Romains en 1636. monta sur le Trône Imperial sous le nom de Ferdinand HI. Il sur choissidans la Diette de Ratisborme le 22. jour de Decembre en l'année 1636. pour être Roi des Romains. La Reine Marie, Infante d'Espagne sut couronnée l'année suivante. Les Protestans ausquels Ferdinand II. avoit toujours fait la guerre, se réjouirent de sa mort.

Le Prince de Condé qui avoit déja

Digitized by Google

Condé fiege d Fontara

Le Prin- eu le malheur de lever le siege de Dole; ne fut pas plus heureux devant Fonta-rabie dont il vouloit faire le siege pour reparer sa reputation. La place sur secouruë, & ravitaillée par l'armée d'Espagne, commandée par l'Amirante de Castille, lequel fit attaquer en plein jour avec beaucoup de fierté les lignes du Prince de Condé qui furent forcées. La terreur se mit parmi les François qui fuïoient devant les Ennemis de tous côtez, fans pouvoir se rallier, ni se prêter du fecours les uns aux autres.

> Cette disgrace fut en quelque façon reparée par une victoire que Pontcourlay, neveu du Cardinal de Richelieu remporta sur une stotte des Espagnols qu'il attaqua devant Genes. On tua trois ou quatre mille Espagnols, & l'on prit six de leurs Galeres. L'Archevêque de Bordeaux avoit déja battu une autre flotte Espagnole à la vûë de Fontarabie dont le Prince de Condé, & le Cardinal de la Vallette, fon Lieutenant General, manquerent le siege par leur lenteur, ou par trop de précautions, ne voulant rien hazarder; il eut peur d'être puni, & se retira en Angleterre pour se garantir du chagrin de la Cour.

> Les fastes de France conservent étermellement la memoire du 5. jour de Sep-

sembre de l'année 1638. jour heureux qui vit naître Louis XIV. dans le Château de S. Germain en Laye. Il y avoir 23. ans que les François desiroient cette naissance, & ils commençoient à ne plus esperer que la Reine dût avoir des enfans après une si longue attente. On regarda dans tout le Royaume cette nailsance comme un present du ciel, & une recompense de la singuliere pieté du Roi Louis XIII. Car il avoit voue à Dieu & à la sainte Vierge sa Personne & son Royaume par une ceremonie solemnelle le 15. jour du mois d'Aoust, fête de l'Assomption.Par un heureux presage & pour comble de bonheur, Marie Therese d'Autriche fille du Roi Philippe IV, & d'Elisabeth de France, vint au monde quinze jours après le Roy pour être la digne Epouse de ce grand Monarque.

On eut avis que Thionville, forte place, manquoit de pain & de munitions, 1639.
Cette circonstance fit naître au Cardit nal l'envie de l'assieger. Le Marquis de Feuquierre sut chargé de cette affaire.
Il étoit sur le point de prendre la Ville, lorsque le Comte Picolominy General des Troupes Imperiales la secourut sort à propos, ayant pressé & derobé sa marches, en telle sorte que les François n'en eurent aucu ne nouvelle, que lorsqu'ils virent

les Ennemis attaquer leurs ligues qu'ils forcerent en plusieurs endroits, & contraignirent par ce moyen les François de lever le siege avec précipitation. Le Marquis de Feuquierre blessé & fait prisonnier sur conduit dans Thionville, non pas en triomphe, ni en Conquerant, mais comme captif.

Hesdin étoit en ce tems là une des

meilleures places & des mieux fortifiées Les Fran- des Païs-bas. Le Roi pour se consoler de place.

cois sont, l'affront que ses Troupes venoient de de Hef- recevoir, resolut d'en faire le siege en din alors personne. H dura pendant six semaines. Les assiegez se voyant hors d'état de desfendre la breche, & de soutenir l'assaut que l'on se disposoit à leur donner, aimerent mieux se rendre, pour avoir une composition honorable. Le Roi entra par la breche, & donna en entrant le bâton de Marechal de France au Marquis de la Melleraye qui avoit conduir le fiege en qualité de Lieutenant General. La prise de Hesdin ne sut pas la seule

disgrace que les Espagnols souffrirent pendant cette année. Le Marechal de Chatillon leur enleva Ivoy dans le Luxembourg; le Comte d'Auvergne les battit en Piedmont, & gagna sur eux le combat de Quiers; le Prince de Condé emporta d'assaut Salces dans le Roussillon; le Marechal de Chatillon s'empara de Montsnidy. Depuis la mort du grand Gustave, le Duc de Veimar qui commandoit ses Troupes avoit servi la France avec beaucoup de zele & d'attachement; ce General étant passé en Allemagne, su surpris d'une sièvre maligne & mourut à Neubourg le 18. jous de Juillet en la même année 1639.

Ce fut dans le cours de cette année que le Cardinal de Richelieu fit éleves au milieu de la Place Royale cette Status equestre de Louis XIII. que l'on y voit encore aujourd'hui, monument éternel de sa reconnoissance pour les bienfaits & les honneurs dont ce Prince l'avoit comblépendant son ministere.

Toutes les disgraces dont nous venons de parler, que souffrirent les Espagnols pendant le cours des années dernieres, ne sont rien en comparaison de cette grande revolution, qui leur sit perdre le Portugal. Le Roi Philippe II. s'en étoit emparé par la force, au préjudice des Ducs de Bragance. Philippe III. son Successeur avoit conservé cette conquête, sans aucun trouble. Il n'y avoit guétes d'apparence que les heritiers legitimes y pussent rentrez après cette longue possessions.

On attribua au Cardinal de Richelieu

le projet, les ressorts & le succès de cette grande revolution, quoique peutêtre la fortune, les conjonctures, le dégout que les Portugais avoient de la domination Espagnole eussent pû avoir plus de part à ce grand évenement, que le genie du premier Ministre de France ; mais on se plaît à chercher des myste-res où il n'y en a point le plus souvent. Les Portugais étant venus à se revolter tout à coup, on s'imagina que le Car-dinal de Richelieu faisoit mouvoir les ressorts de certe machine. Les Portugais ne chercherent point de pretextes mendiez pour appuier leur soulevement. Ils ne se plaignirent ni des subsides exhor-bitans, mi des mauvais traitemens, ni des violences; ils sourinrent que la possession des Espagnols étoit une usurpation, & que le Roi d'Espagne n'étoit pas le Seigneur legitime de Portugal. Il en devoit être exclus par une Loi qui porte expressement que les Princesses de Portugal qui se marient hors du Royaume n'y peuvent jamais succeder, niceux qui en viendroient.

Sur ce principe les Portugais détruifoient toutes les raisons sur lesquelles le Roi d'Espagne appuioit ses prétentions fondées sur les droits de sa mere: ces droits prétendus s'évanouissoient dès qu'ils étoient contraires aux Loix fondamentales du Royaume. Ils disoient donc. pour montrer à toute l'Europe que leur soulevement étoit legitime, que les Espagnolsles avoient opprimez par la force: & par la valeur du Duc d'Albe. Pour se remettre en liberté ils choistrent le Duc de Bragance descendu de leurs anciens Rois, également illustre par la noblesse de son extraction, & par la grandeur de ses richesses Ce Prince resusa d'abord la Couronne, que ses Comparriotes lui offroient, ne croyant pas être en état de la disputer & de se soutenir contre les armes du Roi d'Espagne, dont la puissance étoit trop bien affermie dans tout le Royaume de Portugal depuis le tems que les Espagnols en étoient les maîtres. Sa femme, ou plus ambitieuse, ou plus resoluë que son époux, hi releva le courage ; elle étoit sœur de Medina Cœli-L'éclat d'une Couronne flatta sa vanité; elle inspira ses sentimens au Duc de Bragance, lequel reçut enfin les offres, & les soumissions des Grands, & prit publiquement le titre de Roy de Portugal de Bra-

Cet evenement subit étomna, & sur-gance prit toute l'Espagne. On mit à la hâte prend le des Armées sur pied, pour étousser la le nom rebellion dans sa naissance. Plusieurs de Roi Portugais qui se trouvoient bien de la gala

domination d'Espagne, prirent les armes pour la soûtenir ; mais le nouveau Roi faisoit mourir tous ceux qui lui tomboient entre les mains. Ces supplices firent peur aux autres & les continrent dans leur devoir. Quoique Philippe IV. eut fait depuis peu une nouvelle alliance avec le Roi d'Angleterre, qui mit en mer une flotte pour le secourir; ce Prince se vit accablé de tant d'embarras; les François, les Hollandois de leur côté lui firent tant d'affaires, qu'il ne put empêcher le Duc de Bragance de s'établir & de s'affermir dans sa nouvelle domination. Toutes les Villes de Poraugal se revolterent en même tems & en même jour, tant les mesures furent bien prises, & le sesret fidellement gardé, quoiqu'il eut été communiqué à plus de 200. personnes. Tous les Espagnols surent chassez au bout de huit jours sans aucune effusion de sang, ce qui est rare dans un evenement de cette nature, que le Cardinal de Richelieu eut peine à croire, quand on lui en porta la premie-re nouvelle. La Duchesse de Mantone tante du Roi d'Espagne étoit alors à Lifbonne, Gouvernante de Portugal. Elle eut quelques soupçons de ce qui se tra-moit; elle sit part de ses soupçons au Conseil d'Espagne: mais le Comte d'O-

livarez premier Ministre, au lieu d'approfondir cette assaire, traita de visions les justes craintes de la Duchesse, & ne prit nulles mesures pour dissiper la con-

juration.

Cependant les conjurez profitant de 1640 cette grande confiance du Comte d'Olivarez, & de l'engourdissement des Espagnols, entrerent en armes le premier jour de Decembre dans le Palais de l'Archiduchesse, criant liberté, & faifant retentir par tout le nom du Duc de Bragance, Roi de Portugal. La Duchesse prise au dépourveu, & n'ayant point des forces suffisantes pour les opposer aux rebelles, se sauva comme elle put du Palais, & se refugia dans un Monastere de Religieuses. En même tems, le Bresil, les Isles Açores & toutes les Provinces occupées par les Portugais dans les Indes, secouerent le joug d'Espagne, & reconnurent le Duc de Bragance pour leur Roi legitime.

On peut dire avec raison que cette année fut tres-fatale aux Espagnols. Le Maréchal de la Melleraye désit seur armée auprès d'Arras. Cette Place qui étoit alorstres-importante, & Frontiere de France fut prise & ensevée aux Espagnols par les Maréchaux de la Melleraye, de Chaulenes, & de Charillon. Le Comte d'Hara-

court prit aussi sur eux la Ville de Thus tin, dont ils s'étoient rendu les Maîtres.

Au milieu de tant de prosperitez le Roy Louis XIII. eur le bonheur d'avoir un second fils, qui fut Montieur, depuis Duc d'Orleans, lequel vint au monde le 27. jour de Septembre 1640.

monde le 27. jour de Septembre 1640.

La revolte de la Caralogne suivit de bien près la revolution de Portugal. Car

bien près la revolution de Portugal. Car environ le 20. de Fevrier de l'année suivante les Catalans secouerent le joug de la domination d'Espagne, pour se don-ner à la France, & se mettre sous sa prosection. Les Catalans, peuples inquiets & amateurs des choses nouvelles, rebutez des grandes sommes que le Roi d'Espagne leur demandoit pour la dessense du Roussillon, que le Prince de Condé attaquoit avec une nombreuse armée, se revolterent tout à coup contre le Marquis de sainte Colombe, viceroi de Barcelone, lequel avoit fait arrêter un Jurat de la Ville. Cette entreprise irrita tellement le peuple contre lui, qu'il fut obligé de s'enfuir : mais il fut arrêté & mis en pieces par la populace.

Après un coup d'un aussi grand éclat, les Catalans comprirent sans peine que le Roi d'Espagne en voudroit tirer une vengeance proportionnée au crime; de sorte qu'aggravant leur premiere saute par une seconde, pour éviter la peine qu'ils avoient meritée, ils secouerent le joug, & se donnerent au Roy de France. Leurs Deputez furent tres bien re-Les Caçus à la Cour, & renvoyez comblez de talans se promesses pour l'avenir & de riches pre-tent & iens; desorte qu'ils prirent toutes les se don-mesures necessaires, pour pousser leur Roy de rebellion à toute outrance, après s'être Frances défait inhumainement du Duc de Cardonne leur Gouverneur. Le Roi de France saist avec joie cette occasion pour faire de la peine aux Espagnols. Il envoya en Catalogne le Comte de la Mote Houdancourt à la tête d'une armée de quarante mille homm s. Il s'acquita si bien de la commilion que le Roi lui avoit donnée, & remporta sur les Espagnols des avantages si considerables, sur-tout à la bataille de Lerida, qu'il fut honoré du bâton de Marechal de France. Ce qu'il y eut de particulier en ce combar, fur que les deux aîles de l'armée Françoile ayant été rompues, le corps de bataille combattit avec tant de valeur que les Espagnols furent repoussez de tous côtez, & taillez en pieces; les François se rendirent maîtres du champ de bataille, & des environs de Lerida. Les habitans de la Ville étonnez de voir l'armée victorieuse au pied

de leurs murailles, ouvrirent les portes aux François, sans être obligez d'en faire le siege qui auroit été difficile & de

longue haleine.

Tant de prosperitez firent naître au Roi l'envie de pousser à bout les Espagnols & de conquerir le Roussillon. Il s'y rendit en personne, ayant pour ses Generaux le Prince de Condé avec les Maréchaux de Schomberg & de la Meilleraye. Après la conquête des villes de Collioure, de Salces, & de Perpignan, toute la province se soumit aux armes du Roi. En même tems le Comte de Brezé gagna sur les Espagnols une bataille navale aux côtes de Catalogne.

On auroit poussé plus loin les conquêtes; mais Monsieur, frere unique du Roi, le Comte de Soissons, & le Duc de Bouillon exciterent une guerre civile, & se soissons aux Espagnols. Le Maréchal de Chatillon vint attaquer le Comte de Soissons auprès de Sedan. L'armée du Marechal sut battue; mais le Comte de Soissons fut tué dans le combat. Sa mort consola la Cour de la perte de la bataille. Le Duc d'Orleans, le Duc de Bouillon, & le Marquis de Cinq Mars sirent une nouvelle ligue avec les Espagnols contre le Cardinal de Richelieu qu'ils regardoient comme l'au-

117

tion fut découverte; Cinq-Marcs eut le cou coupé; monfieur de Bouillon ne racheta sa vie, qu'en livrant au Roi l'importante place de Sedan qui servoit de passage & d'azile à tous les mécontens.

Les grandes fatigues que le Cardinal de Richelieu avoit souffertes dans le Roussillon firent ce que les Espagnols & les Conspirateurs n'avoient pû executer. Il tomba dangereusement malade 3 cependant il se fit transporter à Paris où il mourut le 4. jour de Decembre en la même année. On ne peut nier que ce 1642 Ministre n'eut de rares qualitez, un genie superieur, aussi dit-on après sa mort, qu'il avoit tous les organes du cerveau doubles. Il formoit de vastes desseins, & les conduisoit avec une constance, & une fermeté que les plus grands obstacles n'étoient pas capables de rebuter. Ses ennemis & les personnes jalouses de de sa gloire publioient qu'il étoit dur , & inflexible, ambitieux & vindicatif, saerifiant tout pour punit ceux qui avoient osé attenter à son autorité, dont il étoit tres-jaloux. Son dessein principal en entrant dans le ministere, & qu'il ne perdît jamais de vûë, fut d'abaisser la Maison d'Autriche, qui avoit alors une grande superiorité au dessus de celle de

France,& peu s'en fallut qu'elle ne l'op-

primât.

chelieu &r de

Louis

XIII.

La mort du Ministre fut bien-tôt sui-Mort du vie de celle du Maître, qui cessa de Gardinal vivre six mois après, les o. jour de May, âgé de 41. ans, après un regne de 23. années. Il ne surveçut au Cardinal que de cinq mois & dix jours. C'étoit un Prince sobre & pieux, ennemi implacable des Huguenots qui lui donnerent bien de la peine pendant son regne. Il aimoit la guerre, & son Ministre avoit grand soin de lui en fournir des occasions, pour le tenir toûjours hors de Paris, & l'éloigner des slateurs & des factieux, ennemis du ministere & du Mimistre.

> La Reine Marie de Medicis mere du Roi Louis XIII. étoit morte à Cologne six mois avant lui le 3. jour de Juillet 1642. Elle avoit comblé de bienfaits le Cardinal de Richelieu; cependant quelques-uns crurent qu'il avoit conseillé au Roi son fils de l'exiler dès l'année 1631, parce qu'elle s'étoit engagée dans quelque cabale des mécontens, contre les interêts de la Cour. Elle vouloit gouverner, & ne pouvoit souffrir l'ascendant que le Ministre prenoit sur l'esprit du Roi son fils. Cette envie de dominer fut la cause de tous les malheurs de cet

te Princesse qui traîna les dernieres années de sa vie dans un fâcheux exil, où elle se vit reduite à de grandes extremitez. Ce sut encore l'une des choses que les ennemis du Cardinal lui reprocherent en l'accusant d'ingratitude & de dureté; car au moins, disoient-ils, falloit-il lui sournir toutes les choses necessaires, pour passer honnêtement sa vie parmi les Etrangers, ausquels elle étoit à charge, étant contrainte d'emprunter des particuliers, pour avoir de quoi subsister.

Il y eut de grandes intrigues à la mort de Louis XIII, pour établir la Regence & la forme du Gouvernement. Ce Prince étoit persuadé que la Reine & le Duc de Bouillon avoient des inclinations Efpagnoles. Cependant la brigue de la Reine prévalut : elle fut nommée Regente, nonobstant les répugnances du Roi mourant: mais pour moderer son autorité on lui nomma un Conseil, dans lequel toutes les affaires les plus importantes devoient se regler à la pluralité des voix. Le Duc d'Orleans, le Prince de Condé, le Cardinal Mazarin furent nommez les Chefs de ce Conseil. La Regente balança quelque temps sur le choix qu'elle devoit faire d'un premier Ministre: mais enfin elle se déclara en faveur du Cardinal Jules Mazarin, homme d'un genie délié, souple, intriguant & capable de manier délicatement les plus grandes affaires.

Les Espagnols persuadez que la mort du Cardinal de Richelieu & du Roi Louis XIII. étoit favorable pour rétablir leurs affaires, reprendre tout ce qu'ils avoient perdu, & faire des conquêtes en France dans le commencement d'une Regence tumultueuse, & mal affermie, entrerent de bonne heure en campagne & assiegerent Rocroy.

âgé de mande dres.

Louis de Bourbon Duc d'Anguien n'avoit encore alors que 22. ans & com--mandoit l'armée de Flandres. Il reçut des ordres de la Cour, pour marcher au secours de Rocroy. La grande victoire Parmée que ce Prince remporta sur les Espade Flan-gnols en cette occasion fit assez connoître ce que l'on devoit attendre de sava-Jeur & de son habileté dans la suite de sa vie. Toute cette fameuse infanterie Espagnole, si aguerrie, & si redoutable, perit en cette occasion. Il fallut plus de vingt ans pour la remettre; la Cavale-rie fut aussi mise en deroute, & ne se garantit que par la fuite de la furie des François. Le Comte des Fontaines qui commandoit l'armée Espagnole 🗫 qui me pouvoit se remuer, ayant la goure, fur

fut tué dans sa chaise d'ou 'il donnoit ses ordres, remplissant tous les devoirs d'un grand General. La deroute de l'armée d'Espagne sut entiere; on leur prit sept mille prisonniers; Rocroy sut délivré. Le Duc d'Anguien passa la Meuse, assissae & prit Thionville, à la vûë du General Beck qui commandoit une armée nombreuse. Ces coups d'essay du Duc d'Anguien le couvrirent de gloire & le mirent en état de tout entreprendre à l'avenir.

Le Duc d'Orleans prit Gravelines aprés un siege de deux mois. Il avoit sous lui le Marechal de Gassion qui se faisit en même tems de Mardik, de Link & de Bergue S. Vinox. Le Roy d'Espagne pour se dédommager de tant de pertes voulut faire en personne le siege d'Illerda place d'autant plus importante, qu'elle donnoit aux François une ontrée libre dans l'Arragon. Il se mit à la tête de la Noblesse de son Royaume, & d'une armée considerable. Il fit attaquer vigoureusement la place qui fut emportée malgré la relistance du Maréchal de la Mote. Depuis cet échec les affaires de France tournérent affez malheureusement en Catalogne; car le Comte d'Harcourt fut contraint d'aban122

donner Lerida avec tout le canon & tous

les équipages.

Le Roy d'Espagne esperant de continuer ses progrez les années suivantes, choisit pour mettre à la tête de ses Troupes un General, dont l'experience & le rang pussent leur donner de la consiance, & faire cesser les jalousies des Grands. naturellement formalistes & pointilleux sur l'obéissance & la soumisfion : ces contestations sur le point d'honneur avoient causé souvent de grands desastres dans leurs armées. Pour arrêter le cours de ces jalousies & de ces contestations, le Roi d'Espagne nomma Gouverneur des Pays-bas, & Generalissime des Troupes d'Espagne l'Archiduc Leopold, lequel mit de bonne heure ses Troupes en campagne, & prit Armentieres & Landrecy affez brusquement. Le Maréchal de Gassion qu'il trouva en son chemin arrêta la rapidité de ses conquêtes. Ayant pris la Bassée il marcha aux Ennemis qui avoient fait le projet d'assieger Dunquerque; il les battit, & dissipa l'esperance de leurs pro-grès, nonobstant les essotts du Marquis de Caracene lequel commandoit un corps séparé, pour s'opposer aux desseins du Maréchal de Rantzau. Le Maréchal de Gassion faisant le siege de Lens, fut

D'ESPAGNE.

blessé à la tête d'un coup de mousquet dont il mourut le lendemain. Le Marquis de Villequier acheva le siege en peu

de jours.

Le Duc d'Anguien prit le nom de Prince de Condé depuis la mort de son pere ce de arrivée le 26. Decembre. Il tenta la prise atraque de Lerida, & la manqua; ce qui don-en vain na lieu à un grand nombre de Vaux-de-Lerida. Villes, & de vers saryriques que ses ennemis firent courir par tout contre lui, l'exhortant à reprendre le nom d'Anguien sous lequel il avoir fait tant de

beaux exploits de guerre.

Outre tous les embarras que le Roi d'Espagne avoit en Flandre, en Catalogne & ailleurs, il apprit avec un chagrin extréme que les Napolitains s'étoient Toulevez, & que tout étoit en combus-.. tion dans le Royaume & la ville de Naples. Un miserable pêcheur de cette Ville, nommé Thomas Anele ou Mazaniel, excita cette grande sedition: sa femme aussi pauvre que lui avoit acheté furtivement un peu de farine pour frauder les droits. On la découvrit, les Receveurs la firent mettre en prison. Toure la populace prit feu & murmura avec aigreur contre les impots exhorbitans que l'on exigeoit sur le pauvre peuple avec une dureté inflexible. Des

plaintes on passa bientôt à la fureur, on prit les armes de tous côtez. Mazaniel le mit à la tête de cette populace échauffée, & se fit le chef de la sedition, mais son regne ne fut pas de longue durée; car au bout de neuf jours son esprit se troubla par la violence d'une liqueur qu'on lui fit avaler. Les rebelles lui firent des obseques magnifiques, lui dresserent un tombeau & le pleurerent com-me le liberateur de la Patrie, le destructeur de la tyrannie, & le restaurateur de la liberté publique.

de Na• ples ap-Duc de Guile.

Les Revoltez se voyant sans Chef après la mort de Mazaniel, appellerent à leur pellent à fecours le Duc de Guise, lequel par bonheur pour eux étoit alors à Rome. Il se rendit en toute diligence à Naples, où les rebelles l'honorerent en arrivant du ritre de Viceroi. Ce Prince n'avoit pas par lui-même des forces suffisantes pour s'opposer à la puissance du Roi d'Espagne; mais il se flattoit que la Cour & les Ministres de France lui envoiroient du secours, & qu'ils ne manqueroient pas cette belle occasion d'enlever le Royaume de Naples à l'Espagne.

Cependant son esperance sut trom-pée, Mazarin ne lui envoya que de soibles secours : ce Ministre habile & politique ne vouloit travailler en cette af-

saire que pour les interêts de la France, & il s'apperçut que le Duc de Guise ne travailloit que pour ses interêts particuliers, & qu'il prenoit ses mesures pour se faire Roi de Naples; ce qui étoit bien éloigné des intentions de la Cour & des Ministres de France. Ainsi Don Juan d'Autriche, fils naturel du Roi d'Espagne, maintint dans le devoir ceux qui étoient demeurez fidelles, ramena les autres à l'obéissance, & sit punir du dernier supplice les plus seditieux. Le Duc de Guise ne se trouvant plus en état de resister aux Espagnols voulut prendre la fuite; mais il fut arrêté à Capouë & conduit prisonnier en Espagne. On délibera long-temps dans le Conseil, si on le feroit mourir: on lui en fit fouvent la peur; mais il tint toûjours bonne contenance, & ne laissa jamais échapper dans ses paroles, ou sur son visage aucun signe de foiblesse indigne de sa maissance & de son grand courage : ce futainsi que ses belles esperances de regner s'évanouirent & se terminerent enfin à une prison.

Les Siciliens séduits par le mauvais exemple du Royaume de Naples, voulurent aussi se revolter; ils prirent les armes pour racheter leur liberté par une sedition maniseste: mais ils ne surent

F iij,

pas plus heureux dans lèur projet que les Napolitains. Les mauvais traitemens du Marquis de Velada leur inspirerent des sentimens de revolte pour s'affranchir d'un joug & d'une tyrannie qui leur paroissoit insupportable: mais ils prirent si mal leurs mesures, que leur projet ne put réussir: la sedition sur assoupe dans son commencement.

1648

Les féditions de Naples & de Sicile n'empêcherent pas les Espagnols de tenir bonne contenance en Flandre. L'Archiduc Leopold soumit Courtrai; le Marquis de Ssondrat, l'un des Generaux Espagnols, sit prisonnier le Maréchal de Rantzau, & se rendit maître de Furnes. Les bons succès sirent naître à l'Archiduc Leopold la malheurcuse envie de faire le siege de Lens. A la première nouvelle qu'eut le Prince de Condé de son dessein, il prit sur le champ la resolution de marcher droit aux ennemis, & de les combatre; quoique la Ville sut déja prise, & qu'elle eut été emportée d'emblée.

Avant que de commencer le combat, tions du le Prince de Condé recommanda trois Prince de Condé sa ses Troupes; la premiere, de se dé avant regarder marcher, afin que la Cavalerie que de donner & l'Infanterie fussent toujours sur la mêbataille. me signe, & pussent bien observer les

distances & les intervales necessaires la seconde, de n'aller à la charge qu'au pas; & la troisième, de laisser tirer les ennemis les premiers : tout cela fut ponctuellement executé, & contribua sans doute au gain de la bataille. Le Prince de Condé prit l'aile droite de cavalerie; l'aile gauche étoit commandée par le Maréchal de Grammont. L'armée d'Espagne étoit si bien retranchée, & dans des postes si avantageux, qu'il étoit impossible de l'insulter, à moins que de vouloir se faire battre de gayeté de cœur. Le Prince de Condé qui mouroit d'envie de donner bataille aux ennemis, décampa devant eux en plein jour pour les tenter, & pour les animer par cette fiere démarche. En effet, le General Bek, homme d'une grande experience au métier de la guerre, profitant de l'avantage qu'on lui donnoit, vint fondre sur l'ariere-garde avec la Cavalerie de Lor-raine qui mit les François en grand désordre. Le Prince de Condé sur sur le point d'être pris par les Ennemis, aïant voulu par sa presence remedier an desordre ; il ne put empêcher que l'un de ses Pages ne sut blessé & pris derriere lui.

Bek enslé de cet avantage & plein de mépris pour les François, sit sçavoir à l'Archiduc Leopold, & au Comte de

F iiij

HISTOIRE
Fuensaldagne, que s'ils vouloient marecher en diligence, ils remporteroient une entiere victoire sur des Froupes épouvantées, & qui plioient à la débandade. En effet, le Regiment même de Condé abandonna le Prince, qui penfa être pris ou tué; cependant il rangea promptement l'armée en bataille, & par une fage disposition il mit les Troupes effrayées derriere les autres, pour leur donner le tems de se reconnoître. & de revenit de leur frayeur. Il leur dit en peu de mots, que vû la situation presente des affaires, ils étoient dans la necessité de vaincre ou de mourir. Tous les Soldats excitez par les paroles & par l'exemple du Prince, pousserent des cris de joye, & témoignerent un grand desir de combatre les Espagnols. Ils marcherent aux Ennemis avec un tel silence; que l'on n'entendoit que la voix du General, se ressouvement des trois avis qu'il leur avoit donnez. La premiere décharge que l'on fousser. La premiere décharge que l'on fousser de fang froid & s'ébranler sur terrible; présque tous les Officiers qui étoient à la tête viêtoire des corps surent tuez ou blessez, mais après ce premier seu les Espagnols sirent

François peu de resistance. La victoire sut comfur les plete; le General Bek blessé à mort de-Efpameura prisonnier de guerre avec le Pringnols.

ce de Ligne, General de la Cavalerie; tous les principaux Officiers Allemands, tous les Mestres de Camp Espagnols & Italiens, 38. pieces de Canon, & tout le bagage. Cette bataille sur donnée le 20. jour d'Aoust en l'année 1648.

Si cette année fut glorieuse à la Fran- 1643 ce par les victoires remportées sur les Espagnols, elle lui fut aussi tres-funeste par la guerre civile & les troubles qui s'exciterent. Le Prince de Condé fut rappellé incessamment à Paris; ce qui ne lui permit pas de retirer tous les avantages qu'il auroit pu de sa victoire,. & de pousser à bout les Espagnols. Jusqu'alors la Regence de la Reine avoir été heureuse & tranquille au dedans nonobstant la guerre qui se faisoit sur la frontiere. Le besoin d'argent pour fournir aux dépenses de la guerre, obli-gea cette Princesse de faire quelques Edits onereux aux peuples, mais neces? saires dans la conjoncture des affaires: Quelques mutins pour s'opposer à la: verification de ces Edits, formerent une parti que l'on appelle des frondeurs & des Mazarins.

La Reine Regente crut que la victoire de Lens la mettroit en état de tout la hazarder & de punir les mutins. Elle ens fix exiler & emprisonner quelques-uns 55 30 HISTOIRE

Les baricades
de Paris,
Le Roi
& la
Reine-fe
getirent
à S. Germain en
Laye,

mais le peuple irrité forma des baricades dans toutes les ruës de Paris, & contraignit da Regente de relâcher les prisonniers. Elle fut même obligée de se refugier à S. Germain en Laye, & d'y mener le Roy. Cette retraite à quoi l'on ne s'attendoit point, étonna Paris, & chagrina le Parlement, lequel de son côté, pour se précautionner contre les menaces de la Cour, ordonna que les Parisiens prendroient les armes, que l'en feroit garde jour & nuit, & que l'on mettroit sur pied des Troupes pour chasser Mazarin; car ce Ministre étoit la pierre de scandale & le principal pretexte de la rebellion. Pendant que la guerre civile occupoit les Troupes aux environs de Paris, toute la frontiere demeuroit en proye à l'Archiduc & aux Espagnols.

L'Angleterre n'étoit pas plus tranquille que la France. Les Anglois qui se ressentent de l'agitation des slots qui les environnent de tous côtez, & qui portent impatiemment le joug de la domination, faisoient la guerre au Roi sous les ordres de Cromwel, Chef des seditieux avec Thomas Fairfax, qui remporterent d'abord de grands avantages sur les Royalistes. Le Roi après avoir perdu plusieurs batailles ne se voyant plus de ressource,

prit le parti de se retirer parmi les Ecoslois, qui lui offrirent un asile. Ils lui témoignerent d'abord assez de zele, & de fidelité; mais enfin s'étant laissez corrompre par l'argent des Anglois, ils le livrerent inhumainement à ses plus cruels ennemis qui porterent leur audace 84 leur felonie, jusqu'à le condamner par un Arrêt public à la mort, comme un tyran, un traître, un homicide, & comme l'ennemi public de l'Angleterre. Incontinent après cet injuste Arrêt, ses sujets rebelles le firent mourir par la main d'un boureau le 9. jour de Fevrier en l'année 1649. Il laissa trois fils, le Prince de Galles, les Ducs d'York & de Glocestre & deux filles, la Princesse Elisabeth qui étoit l'aînée de Henriete que l'on conduisit en France étant encore au berceau. Cromwel fin & rusé politique fut le premier mobile de cette sanglante tragedie. Après la mort de Charles il gouverna l'Angleterre sous le nom specieux de Protecteur, sans vouloir prendre le nom de Roi.

Tous les peuples & tous les Etats de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-bas, théatre éternel de la guerre, soûpiroient après la paix. Il y avoit trente années que la guerre dupoit en Allemagne; ses plus belles Propositions de la guerre dupoit en Allemagne; ses plus belles Propositions de la guerre du poit en Allemagne; ses plus belles Propositions de la guerre du poit en Allemagne; ses plus belles Propositions de la guerre du proposition de la guerre du proposition de la guerre du proposition de la guerre de la guerre du proposition de la guerre de la

Toute vinces avoient été desolées depuis la rel'Europe est deso volte du Royaume de Boheme, premielée par le re source de tant de malheurs. Enfin guerre. l'Empereur d'un côté se voyant épuisé;

d'un autre côté les François ayant à soû= tenir la guerre en Italie, en Catalogne, dans les Pais-bas, consentirent volontiers à la paix que l'on negocioit depuis 7. ans. Elle fut signée à Munster le 24. jour d'Octobre en l'année 1648. Le Pape fit faire des protestations contre ce traité; parceque l'on cedoit aux Protestans les biens qu'ils avoient usurpez sur les Ecclesiastiques. Nonobstant les oppositions du Pape, le traité sut signé par la plus grande partie des Princes qui y avoient interêt. Les Espagnols, quoique fort épuisez par la guerre, ne voulurent point entrer dans le traité de Westphalie aux conditions qu'on leur offroit, & continuerent les hostilitez avec beaucoup de perfeverance & de chaleur.

Il y avoit déja quelque tems que la Reine Regente étoit mal fatisfaite de la conduite des Princes de Condé, de Conti & de Longueville. Pour s'assurer de leurs personnes, elle les sit arrêter au mois de Janvier en l'année 1650. Ils furent conduits d'abord au Bois de Vincennes: le Prince de Condé après tant de victoires & de belles actions commen-

çoit à n'ême plus si aimé des peuples ; de sorte que ce coup d'éclat qui dans uns autre tems auroit achevé de ruiner le Cardinal-Mazarin, lui attira les louanges des Parisiens irritez contre le Prince de Condé, à cause de la misere & de la faim où il les avoit reduits pendant le blocus de Paris; car il étoit alors dans les interêts de la Cour & du Ministre. Le Vicomte de Turenne qui jusqu'alorsavoit été toujours attaché à la Cour & au Cardinal Mazarin, prit le parti des-Princes, pour tâcher de les faire sortir de prison. Il joignit ses Troupes à celles: de l'Archidue Leopold pour executer ce grand dessein: mais ils avoient tousdeux des intentions bien differentes: car l'Archiduc vouloit que l'on fit la guerre sur la frontiere de Picardie; mais-Monsieur de Turenne vouloit que l'on marchât droit à Vincennes pour enlever les Princes par force. L'Archiduc entraîné par les raisons du Vicomte, se détermina enfin à conduire ses Troupes en France, pour venir investir Vincennes, mais les Princes n'y étoient déja plus. Le Cardinal averti par ses espions du dessein que l'on avoit formé de les enlever, les fit conduire au Havre de. Grace, vers l'extrémité de la Haute-Normandie. L'armée Françoise dans laquelinévitable dans la conjoncture présente

de Tu. fenne. comba. tant pour les Eipa.

des affaires. L'Archiduc s'y disposa en habile Ge-Monsieur neral, plein de feu & de courage. Il commandoit l'aile droite, & Monsieur de Turenne la gauche. Le combat commença avec furie, la victoire demeura gnols est long tems incertaine 3 mais enfin l'aile droite de l'Archiduc ayant été battuë, quoiqu'il eut bien pu la rallier ; il jugea plus à propos de se retirer, & manda à Monsieur de Turenne d'en faire autant, à quoi il fut contraint, tout son monde ayant été tué autour de lui. Il n'échappa qu'à grande peine, ayant couru risque d'être pris ou tué. Cette victoire augmenta beaucoup la confiance & la fierté de Mazarin ; le Prince de Condé en fut encore plus maltraité dans sa prifon. La bataille fut donnée auprés de Rhetel le 15. Decembre en l'année 1650. on prit aux Espagnols le bagage, le Canon & tout ce qui rend une victoire complete.

Le Roi d'Espagne profita en Prince

habile des troubles & de la guerre civile qui partageoient les Troupes des François. Il reprit la plupart des conquêtes qu'ils avoient faites sur l'Espagne. En effet les Troupes Espagnoles rentrerent dans Gravelines & Dunquerque, deux des plus importantes places de Flandre. Ils reprirent la Ville de Barcelonne, capitale de la Catalogne, & Cazal en Italie. Toutes ces conquêtes avoient coûté des sommes immenses à la France & une infinité de braves Officiers & de soldats. La perte de la Catalogne vint de ce que Marcin Gouverneur de Barcelonne l'abandonna pour suivre le parti du Prince de Condé, qui n'étoit plus dans les inte-rêts de la Cour depuis la bataille de saint Antoine, que ce Prince perdit contre l'armée Royale le 2. jour de Juillet. Depuis cette fatale journée il quitta la France, pour chercher un asile parmi les Espagnols.

Les Espagnols charmez d'avoir dans leur parti un aussi grand Capitaine que le Prince de Condé qui leur avoit tant fait de mal, sur tout aux journées de Rocroy & de Lens, & dans plusieurs autres oc-casions, lui faisoient toutes sortes de bons traitemens pour l'attacher toûjours de plus en plus à leurs interêts. De son côté il ne menageoit rien, & rendoit

Le Prince de Condé, maître de la Campagne, parle nombre & la superiorité de ses Troupes, attaqua & ruina de fond en comble la Ville de Roye, pour avoir osé se dessendre. Les autres Villes épouvantées par cet exemple de severité lui ouvrirent leurs portes. Il seroit venu jusqu'à Paris, s'il eut osé engager son

armée en-deçà de l'Oise.

Le Princ ce de

La guerte ouverte que faisoit le Prinde Condé à son Souverain en faveur du Roy d'Espagne, obligea le Parlement merre à de Paris, qui est la Compagnie des Pairs, à lui faire son procès. On informa contre ce Prince à la Requête du Procureur General. Le Parlement ordonna que dans quinze jours Monsieur le Prince comparoîtroit à la Grand'Chambre, pour répondre sur tous les chefs de l'acsusation. On le dépouilla de toures ses

Charges, tous ses biens furent confisquez; le Prince de Conti qui s'étoit reconcilié avec la Cour & Mazarin, en eut la meilleure partie. Le Prince Thomas qui avoit épousé la sœur du Comte de Soissons, eut la Charge de Grand-Maître. Si le Cardinal eut pû faire prendre le Prince de Condé, il lui auroit fait infailliblement couper la tête. Le Roi en personne se rendir au Palais le 28. jour d'Avril de la même année 1654. On fit devant lui la lecture du contenu aux informations faites contre le Prince, & l'on prononça en presence de sa Majesté un Arrest par lequel il fut déclaré criminel de Leze-Maicsté.

Non obstant les allarmes & les bruits de la guerre, le Roi sut conduit à Reims pour y être sacré le 7. de Juin de la même année par l'Evêque de Soissons, en l'absence du Cardinal Antoine Barberin Archevêque de Reims. Cette ceremonie se fit le 7. jour de Juin-

Le Prince de Condé outré des Arrêtse du Parlement, qui venoit de le proscriere & de le dépouiller de ses Charges & Dignitez, resolut de se venger de la France en saveur du Roy d'Espagne. Ce Prince pour se l'attacher davantage, & pour entretenir toûjours l'aigreur & le shagrin qu'il avoit contre la France, le

Le Prince de Condé fri le **B**c le le•

Ce Prince plein de ces grandes idées, prit la resolution de faire le siege d'Arras, pour allarmer Paris, dont cette Ville fice n'est pas fort éloignée. La nouvelle de d'Arras ce siege sit trembler Mazarin, naturellement timide & soupçonneux. Monsseur de Turenne, les Maréchaux d'Hoquin-court & de la Ferté résolurent de tout risquer, pour empêcher que cetté place ne tombat entre les mains des Espagnols. Leurs lignes furent attaquées & forcées de tous côtez; ce qui mit un grand dé-- fordre dans l'armée des Ennemis. Plusieurs de leurs Officiers songeoient déja à prendre la fuite. Le Prince de Condé les soûtint encore quelque tems par son grand courage & sa bonne conduite. Enfin contraint de ceder à la fortune des François, il fit faire la retraite en bon ordre, & se chargea de l'arriere-garde. Il soûtint le combat plus par son experience & sa valeur, que par le nombre

de ses Troupes qui sortirent enfin des lignes, & gagnerent Douai, en abandonnant l'Artillerie & lebagage. Quoique le succez du siege d'Arras sut malheureux, cependant la retraite que le Prince de Condé sit saire à ses Troupes, toutes forcées qu'elles surent dans leurs retranchemens, lui acquit l'estime de ses amis & de ses ennemis: ce sont-là des coups de Maîtres qui n'appartiennent qu'aux plus grands Capitaines. Le siege d'Arras sut levé le 25. jour d'Août, après 52. jours d'attaque. Mes-seurs de Turenne, de la Ferté & d'Hoquincourt en eurent toute la gloire.

Cer échec mortifia infiniment le Prince de Condé, qui commençoit déja à se repentir de s'être livré aux Espagnols. Il manquoit de tout; il n'avoit ni équipage, ni argent pour se remettre en campagne. Il écrivit des lettres fort pressantes en Espagne, pour avoir de l'argent, et mit en gage toutes ses pierreries en attendant les secours qu'on lui promettoit. Il lui fâchoit beaucoup de se retirer devant Monsieur de Turenne; mâis les Espagnols étoient si rebutez depuis l'affaire des lignes d'Arras, qu'ils n'osoient plus se hazarder à livrer bataille. Le Prince de Condé voyoit avec un chagrin extrême que les Espagnols ne lui personne, & commander ses armées, il n'osa rien hazarder.

En effet le Roy, à la tête de son armée, reprit sur les Espagnols Landrecy, Condé & S. Guillain, aux conditions qu'il voulut leur imposer, après quoi sa Majesté retourna à Paris. Peu de tems après Condé retomba entre les mains des Espagnols, quelques efforts que sissent pour l'empêcher Messieurs de Turenne, & de la Ferté.

Ces deux grands Generaux eurent devant Valenciennes le même chagrin qu'ils avoient causé au Prince de Condé devant Arras. Le Duc de Bournonville Gouverneur de Valenciennes se dessendoit fort bien, en attendant les Troupes que l'on preparoit pour venir à son secours. Les Ennemis vinrent se camper sur une éminence à la vûe des lignes des François, près de l'Escaut. Ils attaquerent & forcerent les lignes du Maréchal de la Ferté, qui ne put être secouru, parce que les ennemis lâche-

141

rent en même-tems leurs écluses, dont le pais du côté de Monsseur de Turenne sut tout innondé. Le Maréchal de la Ferté se dessendit, & donna ses ordres en grand Capitaine. Il sut fait prisonnier à la tête de ses Gendarmes. Si les Espagnols eussent voulu croire le Prince de Condé, toute l'armée Françoise auroit été battue à plate coûture: mais un excès de précautions & de prudence la sauva d'une entiere désaite.

Pendant cette année Christine Reine La Reine de Suede quitta sa Couronne & ses Etats de Suede en faveur de Charles Gustave fils de Jean quitte Casimir Comte Palatin du Rhin, & fee Etatg de Catherine sœur du Grand Gustave. Christine fit son entrée à Paris le 6. Septembre. Elle esperoit demeurer longtems en cette Ville: mais quelques contestations qu'elle eut avec la Cour de France, l'obligerent d'en sortir, & de se retirer en Italie. Elle y abjura le Lutheranisme, & embrassa la Religion Catholique. Alexandre VII. étoit alors sur le Siege de S. Pierre, aïant succedé à Innocent X. beau-frere de la celebre Dona Olimpia, laquelle avoit amassé des tresors immenses sous ce Pontificat, & qui fut punie de son avarice sous Alexandre VII.

La France & l'Espagne également satir-

guées d'une guerre si longue & si funesre, après tant de sieges & de combas, qui avoient fait perir un million d'hommes, & ruiné les deux Nations; penserent de concert à établir une bonne paix, pour assurer le repos & le bonheur des peuples. C'est une chose incompréhensible comment Philippe IV. ait pu se soùtenir pendant tant de traverses, lesquelles ont souvent menacé ses Etats d'une ruine entiere. La revolution des Portugais, de la Catalogne, les revoltes des Royaumes de Naples & de Sicile, les pertes qu'il fit dans le Milanez, le démembrement des Païs-bas & des Provinces unies par la rebellion des Hollandois: tout cela devoit, ce semble abymer de fond en comble la Monarchie d'Espagne; cependant le Roi fit une paix aussi glorieuse que s'il eut été toûjours victorieux, nonobstant les grandes conquêtes de la France,

nommé Plenipotentiaire pour le Traité de

Philippe IV. choisit pour son Pleni-Louis de potentiaire Don Louis de Haro de Guzman, lequel fut nommé Premier Ministre d'Espagne, après la disgrace de son oncle le Comte d'Olivarez. On n'avoit encore jamais vu dans aucun sujet de faveur, ni d'élevation pareille à la sienne, mais des personnes jalouses de sa gloire, l'accuserent d'avoir des sentimens trop

élevez pour un sujet; desorte qu'il tomba tout à coup du faîte des grandeurs dans l'abyme du malheur. Le Roi de France nomma pour Plenipotentiaire son premier Ministre, le Cardinal Mazarin, lequel se rendit dès le 25. de Juin en l'Isle des Faisans, sur la Riviere de Bidassoa, qui fait la separation d'entre la France & l'Espagne. La premiere entrevûé des Plenipotentiaires se sit le 30. jour d'Aoust.

Don Louis de Haro n'avoit peut-être pas tous les rafinemens d'esprit, ni toutes les subtilitez du Cardinal Mazarin t mais il étoit un bon politique, accoûtumé au manege de la Cour par une longue experience, & capable de manier les plus grandes affaires. Quoiqu'il n'eut pas un genie d'une fort grande étenduë, il y suppleoit par une fermené inflexibles de sorte que quand il avoit pris son parti, on ne pouvoit plus l'en faire démordre, quelques railons qu'on put lui apporter; au contraire il falloit toùjours venir à lon but, avant que de rien conclure. Il avoit de la peine à se déterminer, & à prendre son parti, mê-me dans les choses de moindre consequence : mais quand sa résolution étoit prise, on ne pouvoit plus l'en détacher, ni lui persuader le contraire,

Cependant la grande affaire de 12 Paix fut concluë & arrêtée entre les deux Ministres en moins de trois mois. Le principal article étoit le mariage de la · Serenissime Infante d'Espagne, Marie-Therese d'Autriche, fille ainée de Philippe IV. avec le Roi de France.

Les Cours de Franfe rendent & Lyon.

Peu s'en fallut que cette affaire ne se & de manquât par un mariage précipité avec la Princesse de Savoye, que Madame Royalle sa mere avoit amenée à Lyon dans cette esperance. Pimentel Député du Roi d'Espagne arriva à Lyon, préci-sément dans le moment que le mariage s'alloit conclure avec la fille du Duc de Savoye. L'offre que fit Pimentel au Roi de l'Infante d'Espagne, de la part du Roi son pere, changea toute la face des affaires, & fit évanouir toutes les esperances de Madame Royalle. On ne peut être plus agréablement surpris, que le fut la Reine au compliment de Pimentol. Le Duc de Savoye qui arriva le lendemain à Lyon, fut reçu assez sechement. Les Courtisans tout éclairez qu'ils font', n'en penetrorent pas d'abord la cause; ils ne sla comprisent que quand ils eurent vu Pimentol qui avoit parlé au Cardinal, incognito. Ce Ministre avoua sincerement à Madame Royalle le changement qui étoit arrivé dans les affaires.

affaires, & les propositions que l'on venoit de faire au Roi de la part de Philippe IV. sur le mariage de l'Infante d'Elpagne. Elle envisagea d'un coup d'œil toute la suite de ce compliment, sans se le faire expliquer davantage; elle partit incessamment de Lyon avec le Duc de Savoye, & la Princesse.

Le Marechal de Grammont fut choisi par le Cardinal Mazarin, pour aller en Éspagne demander l'Infante au nom du Roi. Ce Maréchal étant envoué de la part d'un jeune Prince, crut que falloit entrer dans Madrid d'une maniere extraordinaire, & non point avec la gravité d'un Ambassadeur-s suivi de soixante jeunes Seigneurs, tous superbement vêtus, montez sur des chevaux de grand prix. Ils traverserent la Ville à toute bride, & allerent aborder au Palais, comme des Couriers, pour mieux marquer l'ardeur & l'impatience de leur Maître. Cette singularité plut beaucoup aux Espagnols, qui remplissoient toutes les rues, & tous les balcons jusqu'aux qua-triémes étages, pour voir un Ambassadeur avec sa suite, traverser toute la Ville au galop: ce qui n'avoit jamais encore été pratiqué par personne.

Le compliment que sit le Maréchal au LeMaré-Roi, en demandant l'Infante fut autant Gram-

Tome VIII.

mont agréable que l'avoit été son Entrée. Il va en Est lui dit après plusieurs autres choses: Le Pagne deman Roi mon Maître a cru ne pouvoir mieux der l'in-établir la paix, qu'en demandant en son fante en nom, comme je fais à Votre Majesté, la Serenissime Infante Marie-Therese, l'assurant que l'estime particuliere qu'il

la Serenissime Infante Marie-Therese, l'assurant que l'estime particuliere qu'il fait des rares qualitez dont elle est douée, jointe à l'éclat & à la grandeur de sa Naissance, lui fait souhaiter l'accomplissement d'un Mariage, qui doit remplir l'Univers de joye, esfacer la memoire de tartille calamitez publiques, réunir le cœur de Vos Majestez par le lien le plus doux & le plus serme que l'on puisse s'imaginer, combler la France & la personne du Roy mon Maître d'un contentement si parsait, que mes paroles ne sont pas capables de l'exprimer à Votre Majesté.

Ce compliment sut reçu avec de grands applaudissemens de toute la Cour d'Espagne, & principalement du Roi, qui répondit que le jour qu'il avoit tant desiré étoit ensin arrivé, & qu'il contribueroit de son côté à maintenir avec le Roi une bonne & sincere correspondance. Qu'à l'égard de la demande qu'il lui faisoit de l'Insante, il l'estimoit & la jugeoit convenable, & qu'il donneroit une prompte & savorable réponse. Tous

des Seigneurs François qui accompagnoient le Maréchal eurent l'honneur de faluer le Roy l'un après l'autre; après quoi l'Ambaffadeur passa dans l'appartement de la Reine & de l'Infante, pour les complimenter de la part du Roi.

Ces deux Princesses cachées derriere une jalousie avoient vû tout ce qui s'étoit passé dans l'appartement du Roi à la reception de l'Ambassadeur & des Seigneurs François. Au bout de quelques jours, Don Ferdinand Ruis de Contreras, Secretaire d'Etat, vint apporter au Maréchal les Lettres du Roi Catholique, & l'assurer de sa part qu'il consentoit avec joye au mariage du Roi & de l'Infante. L'Ambassadeur sit partir sur le champ un Courrier, pour porter cette nouvelle au Roy, auquel il mandoit: qu'il pouvoit l'assurer sans flaterie, qu'il n'y avoit rien de plus beau que l'Infante, que le Roi d'Espagne l'avoit accordée avec des paroles si obligeantes, qu'on n'y pouvoit rien ajoûter. Ceux qui ont l'honneur de voir & de connoître l'Infante, sont en admiration de la beauté & de la douceur de son esprit. Maisc'est dequoi je ne puis informer Votre Majesté, ses paroles dans les deux Audiences que j'ay eues, ayant été si mesurées, qu'elles n'ont point passé deux outrois paroles. Gii

A la premiere, la demande de la santé de la Reine, & à la seconde des assurances d'être en toutes occasions soumise à ses volontez. Cette Lettre est dattée de Madrid du 22. Octobre 1659.

Le Cardinal de Mazarin, & Don Louis de Haro étoient encore dans l'Isle de la Conference, lorsque le Maréchal de Grammont y arriva pour leur expliquer le saccès & les circonstances de son voyage. Mazarin partit sur le champ pour aller à Toulouse trouver le Roi, qui l'attendoit avec une impatience de

jeune Monarque.

Ce Prince accompagné de la Reine sa Mere & de toute la Cour partit de Toulouse au commencement du printemps, & se rendirent à S. Jean de Luz pour recevoir l'Infante sur la frontiere. L'entrevûë des deux Rois se fit dans l'Isle des Faifans, où le Cardinal & Don Louis de Haro avoient signé la paix. Le Roi monta à cheval, accompagné de Monfieur, du Prince de Conti, des Capitaines des Gardes, & de vingt Seigneurs François pour se rendre à la maison de la Conference bâtie sur la riviere, où les deux Nations entroient chacune de son côté. Tous les Espagnols accoururent avec un empressement extrême pour voir le Prince que Dieu avoit destiné pour

149

êrre l'Epoux de leur, Infante. Cette premiere entrevue des Personnes Royalles dura deux heures, & se passa de part & d'autre avec de grandes demonstrations de joye & de tendresse. A la fin de la conference, la Reine-Mere & son fils le Duc d'Anjou monterent en carosse. Le Roi d'Espagne & l'Infante se mirent dans une chaloupe, pour aller à Fontarabie. Le Roi descendit de cheval pour leur faire la reverence. Philippe IV. & l'Infante le saluerent aussi de leur chaloupe. Ce fut la premiere fois que le Roi eut le plaisir de voir sa future Epsuse, car pendant la premiere entrevûe elle se tint toujours cachée. Toute la riviere éfoit couverte de chaloupes, qui accompagnoient celle de leurs Majestez-Toute la campagne étoit remplie d'un peuple infini, Espagnols & François, accourus de tous côtez, pour être temoins de ce grand spectacle.

Le lendemain de la conference, le Roi d'Espagne envoya douze beaux chevaux, couverts de housses richement brodées & garnies de franges d'or, à son gendre, & huit chevaux pareils aux premiers, pour-le Duc d'Anjou. Le Dimanche 6, jour de Juin leurs Majestez se rassemblement dans le même lieu sur la Riviere de de Bidassoa, non seulement pour se voir

& le parler, mais aussi pour jurer solensnellement & signer la Paix. Le Roi d'Esgne voulut avoir la consolation de met-tre lui-même en personne l'Infante entre les mains de son Epoux, & de la Reine sa sœur, qu'il n'avoit point vué de-puis 45. ans. Dès le matin du même jour leRoi d'Espagne envoyaDon Anielo de Guzman, fils du Duc de Sanlucar, complimenter le Roi & la Reine qu'il trouva prêts à partir pour se rendre au lieu de la Conference. Sur les trois heures le Roi & l'Infante d'Espagne partirent de Fontarabie, & se mirent sur la Riviere, accompagnez d'une infinité de chaloupes remplies de Dames & de Seigneurs, au fon des trompettes & de divers instrumens de musique. Les deux Cours arriverent en même tems au lieude la Conference ; celle d'Espagne en cence des chaloupes sur la Riviere; celle de France en Carosse, & à Cheval. La Reine étoit accompagnée de Mademoiselle & de ses deux sœurs, de la Princesse de

d'Elpa. gne au mariage du Roi.

Carignan, de la Duchesse d'Usez, de la Comtesse de Flaye sa Dame d'honneur, de la Comtesse de Noailles Dame d'acour, de l'Evêque de Rennes son premier Aumônier, du Duc d'Usez son Chevalier d'honneur, du President Longueil Chancelier de la Reine, de Guitaud Capitaine de ses Gardes.

La Cour du Roi étoit très - brillante & très-nombreuse. Monsier, Frere unique du Roi, le Prince de Conti, le Comte d'Armagnac, fils du Comte d'Harcourt, les Maréchaux de Turenne, de Elerambaut, de Grammont, de Villeroy, Duplessis, d'Albret, & une infinité de Seigneurs qu'il oft inutile de nommer, accompagnoient le Roi avec de fuperbes équipages. Les deux Rois entrerent en même tems par differens côtez dans la falle de la Conference. Le Roy d'Espagne accompagné de l'Infante; le Roi de France accompagné de la Reine-Mere, & du Duc d'Anjou, tous deux tête nuë. Les premiers complimens se firent debout, le Cardinal fer-Vant d'Interprete, leurs Majestez s'assirent; la conversation dura une heure & demie sans témoins, les Dames des deux Princesses s'étant retirées à l'autre bout · de la chambre. Au bout de ce tems on ouvribles portes, afin que ceux des deux Nations qui devoient être les témoins du serment pussent entrer. Don Alfonse Perez de Guzman Patriarche des Indes mit sur une table devant le Roy d'Espagne un Crucifix, le Livre des Evangiles ouvert, & un Missel. En même temps le Cardinal Mazarin fir la même chose pour le Roi de France. Don G iiij

162 Нізтоїк в

Feidinand de Fonseque Ruitz de Contreras lut en Calillan la Formule du Serment. Après cette lecture les deux Secretaires d'Etat demanderent à leurs Maîtres s'ils vouloient faire le serment, & jurer la Paix : Je la jure, dit le Roi d'Éfpagne. Le Roi de France ajouta, non seulement je jure la paix, mais aussi une amitié éternelle; après quoi les deux Rois s'embrasserent avec toutes les marques d'une veritable tendresse. La Reine touchée de ce spectacle répandoit des larmes de joye, voyant son frere & son fils s'embrasser si cordialement, bien persuadée que cette ceremonie seroit cimentée par une longue paix. Tous les Seigneurs qui étoient dans la Salle, furent admis à saluer leurs Majestez. Le Cardinal Mazarin nommoit tous les François; Don Louis de Haro les Espagnols. Il y eut cette difference à l'égard des Princesses, que les Seigneurs Espagnols eurenr l'honneur de baiser la main de la Reine-Mere, selon l'usage d'Espagne; mais les François ne baiserent point la main de la nouvelle Reine, parce que ce n'est pas l'usage en France, que les Reines donnent la main à baiser à leurs sujets. Leurs Majestez sortirent en même tems de la Salle pour se rerirer ; la Cour d'Espagne à Fontarabie : la Cour de France

D'ESPAGNE. 153

à Saint Jean de Luz, au bruit de toute la mousqueterie.

Le Roy d'Espagne envoya le même Riches jour à la Reine sa sour, au Duc d'An-presens jou, au Cardinal Mazarin de riches pré-du Roy d'Espassens en pierreries, diamans, emeraudes, gne à la des essences, des gands de senteurs. La Reine des jeune Reine donna en particulier au Car-sa sous, dinal Mazarin un Chapellet avec une Croix de diamans d'un grand prix. La Reine-Mere envoya aussi au Roi son frere une montre d'or enrichie de diamans, & plusieurs autres raretez de France, avec un Cordon de diamans de l'Ordre que-Philippe Duc de Bourgogne, de l'auguste Maison d'Autriche, institua en l'année 1429, pour la dessence de la Foi-

Le jour de la separation étant arrivé, les deux Cours parurent ensemble avec toute la magnificence dont elles purent s'aviser. Les habits des Espagnols étoient d'une couleur plus modeste, mais tout

couverts d'or & pierreries.

Il est impossible d'exprimer la douleur que sit paroître la jeune Reine en se separant du Roi son pere, & les larmes qu'el-le répandit. Elle se jetta à ses pieds, les arrosant de ses pleurs, sans pouvoir prononcer une seule parole. Un spectacle si tendre toucha toute l'assemblée, qui se mit à pleurer de même: les François comme les

HTSTOIRE

144 Espagnols. Quoique le Roi d'Espagne fut penetré de la douleur la plus vive, en voyant une fille si tendrement aimée fondre en l'armes, en lui disant adieu. pour ne la revoir jamais ; il ne laissa paroître sur son visage aucune marque des sentimens dont son cœur étoit penetré, & comme déchiré. Sa constance & sa fermeté fut encore plus forte que sa douleur. Les Courtisans qui l'observoient avec une attention curieuse, ne purent distinguer aux traits de son visage, si ce Prince avoit interieurement de la trisselse ou de la joie.

Sur les deux heures le Roi d'Espagne fortit de la Salle, modestement vêtu, n'ayant pour toute parure qu'un diamant & une perle d'un prix inestimable. La Reine sa fille sortit de l'autre côté, plus parée par sa beauté naturelle, par la fraîcheur & l'éclat de son tein, par sa douceur & mille agrémens délicats, que par les diamans dont elle étoit toute converte. Elle partit des frontieres d'Espagne, abandonna sa Patrie pour venir regner en France.

"Les Dames qui accompagnerent la Jeune Reine de France, avec leurs femmes pour les servir, étoient au nombre de cinquante-quatre; mais on en renvoya une partie sur la frontiere, & l'on n'en garda en tout que 36. Dès le même jour que la Reine entra dans Saint Jean de Luz elle fut habillée à la Françoise. Elle souppa avec la Reine-Mere & le Roi; mais ils coucherent en differens appartemens, en attendant qu'ils eus-sent reçu la Benediction nuptiale, selon la coûtume de France.

Les Habitans de Vailladolid supplierent le Roi d'Espagne de faire séjour en passant dans la Ville. Ils firent de grands: préparatifs pour recevoir sa Majesté. L'Evêque & les Chanoines eurent l'honneur de baiser la main de sa Majesté. Ce Prince avoit pris naissance dans cette: Ville. Cette circonstance augmenta encore le plaisir qu'il avoit d'y sejourner. Pour premier divertissement on fit voir à sa Majesté plusieurs Taureaux que l'on: poussoit d'une éminence dans la riviere, comme dans un précipice 3 alors plu-fieurs hommes faits à ee badinage leur: faisoient fair e divers mouvemens dans Peau, pour divertir un peuple infini, curieux de ce spectacle. Quand ces Taureaux vouloient sortir de l'eau, pour s'élancer dans la plaine, un grand nombre: de gens, les uns à pied, les autres à cheval, venoient à leur rencontre, les poussoient & les tourmentoient en dissetentes façons avec des armes offensives G vis

dont ils les piquoient pour les mettre en fureur; desorte qu'ils se replongeoient dat s l'eau, pour se mettre à couvert d'une grêle de coups qu'on leur portoit de tous côtez, jusqu'à ce qu'on les eut tuez. On faisoit durer jusqu'à la nuit ce combat qui ne finissoit qu'avec le jour, & l'assemblée se retiroit.

Fêtes magnifi ques & zéjouiffances e Espagne pour le Mariage de l'Infante.

Alors on alloit d'un autre côté pour un autre divertissement, & l'on voyoit au milieu des tenebres de la nuit, le Ciel éclairé d'une infinité de feux d'artifices. On avoit dressé sur le milieu de la Riviere une espece de Château artificiel, tout rempli de machines, d'une invention nouvelle, que la poudre faisoit mouvoir. Ces machines representoient toutes sortes de figures d'hommes & d'animaux de grandeur naturelle, remplies de fusées, & de feux gregeois, qui me s'éteignoient point dans l'eau; desorte que le combat de ces deux élemens faisoit un fpectacle dont les assistans étoient charmez. Cette fête fut terminée par l'embrasement du Château, qui sit paroître toutes sortes de seux d'artifices dont il étoit composé.

Les grandes réjouissances parmi les Espagnois ne se passent point sans mascarades; les habitans de Vailladolid n'oublierent pas cette espece de jeu, pour

DESPAGNE divertir sa Majesté. La grande place de cette Ville est la plus belle de toute l'Espagne, aprés celle de Madrid, laquelle même a été bâtie sur le modele de celle de Vailladolid-Tous les Balcons qui l'entourent sont dorez sur de l'azur-Ôn éleva un Trône pour placer sa Majesté. Aussi-tôt que les trompettes eurent sonné, on vit paroître 32. Cavaliers de la premiere Noblesse à la tête de huit quadrilles de masques, tous vêtus de riches habits chamarez d'or & d'argent, avec des chapeaux couverts de plumes de toutes sortes de couleurs, & des masques de figures bizarres & nouvelles. dont la varieté rendoit le spectacle plus agréable. Ces quadrilles se mêloient avec beaucoup d'adresse & d'habileté, faisant des tours & des caracoles sans confusion, soit en suyant, soit en attaquant. Cette innocente guerre fut continuée jusqu'à la nuit, au contentement de sa Majeste, & de la nombreuse assemblée. Pour finir le divertissement on vir paroître un char de triomphe traîné par fix mules, sur lequel deux figures representoient la paix & la concorde. Ce char étoit accompagné d'un grand nombre de Joueurs d'instrumens, & de Musiciens qui chantoient des vers à la louange du Roi, lequel par grace speciale &

par reconnoissance se laissa voir sur und balcon à toute l'assemblée.

Ce Prince partit de Vailladolid trèssatisfait de la grande affection que ses peuples lui avoient temoigné. Il arriva enfin à l'Escurial le Samedy 26. jour de Juin, où il trouva la Reine son épouse, & sa fille l'Infante Marguerite dans sa brillante jeunesse, & cadetto de la Reine de France. Il se mit dans leur carosse; ils allerent tous ensemble rendre graces à Dieu dans la celebre Eglise de Notre-Dame d'Atocha, de la paix qu'il avoit accordée à leurs Etats, & du mariage de l'Infante leur fille. Ils retournerent rous ensemble à Madrid, accompagnez d'une foule innombrable de peuples qui les combloient de mille benedictions dans l'esperance que la paix feroit ces-fer les miseres dont ils étoient accablez depuis long-temps.

Le Roi de France partit de Saint Jeande la Cour de de luz avec les deux Reines, & toute France, la Cour, pour retourner à Paris, le pour re 6, jour de Juin. Les céremonies de l'Enderes trée triomphante de la Reine ne se firent à Paris que le 26, jour d'Aoust. Sans entrer dans un détail particulier de cette fête, on peut dire en general, que la magnificence & la grandeur des Rois du monde ne sauroit aller plus loin. Les

Parisiens se surpasserent par la dépense prodigieuse qu'ils firent, pour témoigner la joye qu'ils avoient du mariage de leurs. Majestez. On peut dire sans slaterie qu'il n'y avoit men au-dessus du Roi, par sabonne mine, & le grand air qui accompagnoit toutesses actions; de même qu'il n'y avoit rien au-dessus de la Reine, par sa beauté, & les agrémens de son visage; mais principalement par les vertus éminentes de son ame, par sa pieté, & la generosité de son cœur.

Gaston de France, Oncle du Roy étoit mort des le 2. jour de Fevrier de la même année. Il avoit souvent causé des brouilleries dans l'Etat, se laissant entraîner dans les cabales des factieux quiabusoient de sa facilité, & se se servoient de son nom, pour se venger des Ministres, ou pour en extorquer des graces! Pendant le cours de cette année, le Roi Charles II. que se sujets avoient chassé après la déplorable mort de son pere, remonta sur le Trône d'Angleterre par la bonne conduite & l'autorité de Monk, qui commandoit les années Angloises depuis la mort de Cromwel, arrivée en l'année 1658. Pour recompense d'un aussi grand service, Charles le sit Connétable.

- Le Cardinal Mazaran ne jouit pas 1661;

Ee Cat dinal Mazarin fneurt après le Mariage

du Roi.

260

long-tems du bonheur qu'il avoit proeuré à la France & à l'Espagne, en faisant la paix & le mariage de leurs Majestez, les grandes fatigues qu'il avoit fouffertes pendant son voyage, & cette penible negociation épuilerent ses forces, & lui causerent une maladie, dont il mourut le 9. jour de Mars en l'année suivante. Il avoit succedé au Cardinal de Richelieu dans le Ministere & le Gouvernement des affaires, & s'étoit rendu tres-capable par une longue experience, les traverses. & les contradictions. Il étoit né politique, circonspett & dissimulé; il s'emparche aisément des esprits par ses infinuations, par ses manieres douces & flateules, par les grandes esperances qu'il donnoit, dont on ne voyoit pas toûjours l'effet, ou du moinsil salloit l'attendre long-temps. Il témognoit beaucoup de fermeté dans les embarras, que des esprits seditieux & les Princes mêmes lui suscitoient, pour traverser la Re-gence pendant la minorité de Louis XIV. dont ils vouloient se prévaloir pour gou-verner à leur fantaisse, il avoit l'exterieur trés-avantageux, qui lui attiroit du premier coup d'œil la bienveillance de ceux qui l'abordoient. Ses mœurs étoient douces & pacifiques, naturellement peu enclin à la vengeance & à

la cruanté, en quoi il étoit bien different du Cardinal de Richelieu. Quoiqu'il ait eu beaucoup d'ennemis pendant tout le cours de son ministère, cependant il a regné jusqu'au dernier soupir de sa vie, & il a eu la consolation en mourant de laisser le Royaume en paix. entre les mains d'un Prince qui fit paroître le regret qu'il avoit de perdre un Ministre aussi fidele, & aussi zelé pour la gloire.

·Après la mort du Cardinal, le Roi voulut gouverner son Royaume parluime, & sans avoir de premier Ministre; il avoit infiniment profité des bonnes instructions de Mazarin. Comme la dissipation avoit été grande dans les Finances, le Roy voulut d'abord examiner & punir ceux qui les avoient administrées. Il fit arrêter à Nantes Monsieur Fouquet Sur-Intendant. On ne trouva pas dans saconduite dequoi le faire mourir; on se contenta de le condamnes à un banissement perpetuel.

Quoique la paix eur été conclue depuis peu entre la France & les spagne; cependant un incident nouveau pensa brouil- in la ler encore les deux Couronnes, & rallu- préseau finmer le feu de la guerre. La préseance jet des avoit toujours été cedée aux Rois de Couron-France & aux Ambassadeurs qui les re-nes.

HISTOTEE presentoient. Mais dans le siecle passé. la Maison d'Autriche étant devenue trespuissante, commença à chicanner sur ce droit, dont on étoit en possession depuis long-temps. Lorsque l'Ambassadeur de Suede sit son Entrée publique à Londres, le 10. jour d'Octobre en l'an 1661. le Baron de Batteville, homme fier & hautain, Ambassadeur du Roi d'Espagne en Angleterre, prétendit avoir le pas sur le Cointe d'Estrades , Ambassadeur de France. & le devancer dans la marche. Cette contestation siegrand bruit; le peuple de Londres, & les Soldats se déclarerent pour le Baron de Batteville, ils couperent les guides des chevaux du Comte, dont ils tuerent une partie; desorte que Batteville passa devant les autres Ambasfadeurs; n'ayant plus personne qui put lui disputer le pas.

Monsieur d'Aubusson, Archevêque d'Ambrun & Evêque de Mets, étoit alors Ambassadeur de France à Madrid. Le Roi lui ordonna de demander reparation de l'insulte faite à Londres par Batteville au Comte d'Estrades, ou de déclarer la guerre, si les Espagnols resusoient cette satisfaction. Ils ne jugerent pas à propos de se replonger dans une nouvelle guerre. Batteville sur d'abord sappellé de son Ambassade, & le 24.

163

Mars de l'année suivante, le Marquis de Fuentes vint à Paris en qualité d'Ambadeur extraordinaire, pour déclarer publiquement au nom de son Maître, que jamais l'Espagne à l'avenir ne contesteroit le pas & la préseance à sa Majesté Tres-Chrétienne. Cette déclaration authentique sui faite au Louvre en presence de toute la Cour, & de 27. tant Ambassadeurs qu'Envoyez de Princes, qui furent témoins de la ceremonie & de cette protestation qui sut écrite parquatre Secretaires d'Etat, pour servir de Loi & de regle à l'avenir.

De l'heureux mariage du Roi avec l'Infante d'Espagne naqui conseigneur le Dauphin le r. jour de Novembre, Fête de la Toussaints. Cinq jours après, c'estadire se Dimanche 6. jour du même mois, nâquir Charles II. qui succeda aux Etats de son pere le Roi Bhilippe IV. en l'année 1665. sous la Regence de sa Mere pendant la minorité de ce jeune Prince, dont la fanté étoit tres-delicate dès sa naissance. Il étoit fils de Marie-Anne d'Autriche seconde semme du Roi

philippe IV.

Le differend survenu à Londres étoit à peine terminé, que l'on tomba dans un autre embarras fâcheux, où le Pape avoit interest. Un François eut à Rome L'Ambassadeur de France est insul té à Ro un dêmelé avec un Corse de la garde du Pape. Cette espece de soldatesque vint investir tout à coup l'Hôtel ou le Palais Farnese où logeoit le Duc de Crequi, Ambassadeur du Roi Tres-Chrétien. Ces brutaux, sans aucun respect pour l'Ambassadeur, tirerent sur son Carosse, du tuerent l'un de ses pages. Les Corses, outre la garde du Pape, font encore à Rome l'ostice d'Archers ou d'Huissiers, ils avoient poursuivi quelques malfaicteurs jusques dans les écuries du Palais Farnesse; mais les Domestiques de l'Ambassadeur ne voulurent pas les laisser enlover, & les Corses tirerent sur eux.

Pour av une prompte reparation de cette insulte, le Roi sit déclarer la guerre au Pape, lequel ne se sentant nullement en état de resister à un aussi grand Prince, promit toute sorte de satisfactions, & d'envoyer un Legat en France, qui désavoueroit l'action des Corses, & déclareroit que le Pape, ni aucun de sa Maison, n'y avoit nulle part. La Garde Corse sur dans l'Etat Eeclesiastique; & pour achever de les stetrir, on dressa une Pyramide dans le quartier qu'ils occupoient à Rome. Cette pyramide infamante sur abbatue dans la suite sous le Pontisicat de Clement VIII.

165

L'Espagne comme la France jouissoit des douceurs de la paix, que le Roi Philippe IV. avoit concluë par le Traité des Pyrennées; mais enfin ce grand Prince, après avoir fait la guerre pendant toute sa vie, & souffert de grandes traverses dedans & dehors le Royaume, mourut dans son Palais à Madrid un jeudy 15. jour de Septembre en l'année 1665. âgé de soixante ans, cinq mois & neuf jours, après un regne de 44. ans. Son corps sur porté à l'Escurial.

Philippe IV. avoit épousé en pr mie- 1665. res nôces la Serenissime Princesse Elisabeth de France, fille du Roi Henri IV. Elle mourut en l'année 1644. Il en eut plusieurs enfans, entr'autres l'Infante Marguerite Marie née le 14. jour d'Août à Madrid en l'année 1621. Elle mourut au bout de 40 heures. Une autre InfanteMarguerite Marie Catherine; née à Madrid le 24. Novembre en l'année 1623. ne vécut que 29. jours; son corps fut porté à l'Escurial auprès de celui de la sœur. La Reine fit en cette occasion son testament, par lequel elle fonda un College de soixante mille ducats de rentes mais elle sit inserer dans le contrat de la fondation ces paroles remarquables: A condition que ce revenu ne sera point pris sur des Taxes, des Impositions,

Digitized by Google

eu des Charges onereuses à mes Sujets. La Serenissime Infante Marie vint au monde le 21. jour de Novembre dans le Palais de Madrid en l'année 1625. & mourut en la même année.

Le Serenissime Prince Don Balthazar

Charle naquit à Madrid le 17. jour d'Octobre en l'année 1629. & fut reconnu en qualité de legitime heritier de la Couronne d'Espagne, le Dimanche 7. de Mars en l'année 1632. mais les joyes & les esperances des Espagnols ne furent pas de longue durée, & furent changées dans un abysime de douleurs, & des torrens de larmes 3 car il mourut à Saragoce en Arragon le 9. jour d'Octobre de l'année 1646. âgé de 17. ans, Prince orné de mille belles qualitez de corps & d'esprit, capable de soûtenir, & de relever la gloire d'Espagne; ce qui re-

thazar Infant d'Elpameurt agé de 17. ans.

> La Serenissime Infante Marie-Anne Antoinette naquit à Madrid le 17. jour de Janvier en l'année 1635. Elle mourut le 6. jour de Decembre de l'année suivante. La Serenissime Infante Marie-Therese d'Autriche naquit à Madrid le 20. jour de Septembre en l'année 1638. Elle sut admirée dès son ensance, non

> doubloit encore les regrets que le Roi fon pere, toute la Cour, l'Espagne en-

tiere avoit de sa mort.

seulement pour son excellente beauté, mais aussi pour ses rares perfections dont son ame étoit ornée, pour sa douceur, le penchant qu'elle avoit de faire du bien, & une pieté singuliere, quoique dans un âge peu avancé. Elle sut mariée au Roi de France Louis XIV. son cousin germain le 7, jour de Juin en l'année 1660.

Philippe IV. eut encore plusieurs enfans de Marie-Anne d'Autriche qu'il epousa en secondes noces. La Serenissime Infante Marie Marguerire naquit à Madrid le Mercredi 12. jour de Juillet en l'année 1651. Elle épousa au mois d'Août de l'année 1666. l'Empereur Leopold son cousin germain, lequel chassa par un Edit tous les Juiss de l'Autriche au mois de Juillet en l'aunée 1670. Cette Princesse mourut à Vienne en la plus brillante sleur de son âge le 11. jour de Mars en l'année 1673.

La Serenissime Infante Marie-Ambroise de la Conception naquit à Madrid le 7. jour de Decembre, sête de S. Ambroise ; la veille de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge, en l'année 1,655. Elle mourut au bout de dix jours,

Le Serenissime Prince Don Philippe Prosper vint au monde dans le Palais de Madrid un Mercredi 28. jour de No-

vembre en l'année 1657; mais toute la joye que cette naissance répandit dans la Cour & par tout le Royaume, fut bientôt changée en tristesse & en pleurs à la mort de ce Prince arrivée le Mardi premier jour de Novembre, fête de tous les Saints en 1661.

Le Serenissime Infant Don Ferdinand Thomas naquit à Madrid le jour de saint. Thomas, Apôtre, le 21. jour de Decembre en l'année 1668. & mourut au mois d'Octobre de l'année suivante.

Charles II. e n l'an 1661. Il fut fucceffeur de **P**hilippe IV.

Charles II. du nom, Roi d'Espagne vint au monde dans le Palais de Madrid. un Dimanche sixiéme jour de Novembre en l'année 1661, six jours après la naissance de son neveu Louis Dauphin de France. Il fut déclaré Prince d'Espagne le 4. jour d'Octobre, fête de S. François en l'année 1665. La Reine sa mere fut déclarée Regente du Royaume pendant la minorité de son fils. Dès le commencement de sa Regence elle sit un Traité de paix entre l'Espagne, l'Angleterre & le Portugal, pour s'opposer aux prétentions du Roi de France, qui poursuivoit les droits de Marie-Therese Infante d'Espagne son Epouse, & sœur du Roi Charles II.

La mort de Philippe IV. Roi d'Espagne, beau pere de Louis XIV. & pere

169

de Charles II. arriva le 7. jour de Septembre en l'année 1565. Anne d'Au-. triche sa sœur, Reine, & Regente de France, mere du Roi Louis XIV, mourut cinq mois après son frere, le 20. jour de Janvier en l'année 1666. Cette Princesse étoit fille aînée de Philippe III. Roi d'Espagne. Son mariage sut arrêté avec Louis XIII. Roi de France dés l'année 1612. mais elle ne fut amenée en France que trois mois après. La ceremonie du Mariage se sit à Bordeaux. Vingt-trois ans se passerent sans qu'elle eut d'enfans. Au bout de ce long terme elle eut enfin celui qui a merité par ses, grandes actions, le nom de Louis le Grand. Après la mort de Louis XIII. elle fut déclarée Regente du Royaume, & soûtint d'Addrice grand emploi, avec beaucoup de no-che aprés blesse, & de courage pendant la minorité de Louis de son fils. Les Princes & plusieurs mé-XIII. ett contens exciterent de grands troubles au Regente. commencement de sa Regence, qu'elle pacifia enfin avec beaucoup d'adresse & de bonheur, par l'habileté du Cardinal Mazarin son premier Ministre. Elle couronna les vertus Royales par une patience heroique avec laquelle elle supporta les ennuis, les dégoûts & les douleurs d'une longue & fâcheule maladie, dont elle fut affligée pendant les dernieres années de sa vie.

Tome VIII.

Outre les enfans legitimes que le Roi · Philippe IV. eut de deux Reines, Elisabeth de France & Marie d'Autriche, il eut un fils qui vint au monde le 7. jour d'Avril en l'année 1629. qui fut Grand-Prieur de l'Ordre militaire de Malthe dans les Royaumes de Castille & de Leon & Viceroi de Sicile, Capitaine General dans l'armée de Catalogne. Il se rendit Maître de Barcelone le 13. jour d'Octobre en l'année 1652. L'année suivante il battit l'armée Françoise auprès de Gyronne; après quoi le Roi Philip-pe IV. son pere lui donna le Gouverne-ment des Pais-bas, avec le titre de General des Armées d'Espagne, pour aller faire la guerre en Portugal. En l'année 1669. Il sut honoré de la Lieutenance Generale du Royaume d'Arragon, l'une des plus grandes & des plus éminentes Dignitez de tout le Royaume.

Quoique le Roi d'Espagne ait eu un grand nombre d'ensans des deux Reines ses Epouses legitimes, il ne laissa pour lui succeder à tant d'Etats qu'un fils unique Charles II. La conjoncture ne lui sur pas savorable; d'autant que Louis XIV. commençoit alors ce long Regne, qu'un nombre infini de victoires remportées sur les Espagnols, rendit

si glorieux dans la suite.

Ce qui Causa une grande guerre en-tre larchiduc et le duc d'Anjou pour la Succession d'Espagne.

## LIVRE XXIV.

## CHAPITRE PREMIER.

Le Regne de Charles II. dernier Roy Espagne, qui finit la Branche de la Maison d'Autriche, pour faire place à la Maison de Bourbon.

T Espagne & la France étoient en paix depuis le Traité des Pyrennées ; il y avoit même tout lieu d'esperer que la honne intelligence eut duré long-temps entre les deux Couronnes, si la mort de Philippe IV. survenue mal a propos, men changé tout à coup la sistème des tires, & mis le Roi de Brance dans la cheuse necessité de faire la guerre à Espagne, pour soûtenir les Droits de la Reine son Epouse, que les Espagnols. wouloient lui disputer. Après la most de Philippe IV. Charles II. unique reste dime nombreuse famille, Prince d'une Inté délicare & valetudinaire, monta sur le Trône de son pere. Il étoit issu de Marje. Anne d'Auwiche, fille de l'Em-H ij

pereur Ferdinand III.& sœur de l'Empereur Leopold. Elle sut chargée de la Regence & du Gouvernement du Royaume pendant la minorité du Roi son sils, âgé d'environ cinq ans.

La Reine Marie-Therese d'Autriche sæur du Roi d'Espagne, Epouse de Louis XIV, avoit des Droits incontestables sur la Flandre en vertu de la Coûtume du Païs, qui porte que les enfans d'un premier mariage, sans distinction de sexe, jouissent de tous leurs droits, à l'exception de ceux du second lit, qui ne partagent point avec eux. Sur ce principe le Roi fit proposer au Conseil d'Ef-pagne, & à la Reine Regente ses prétentions, afin qu'on y eut égard, & que l'affaire se terminat à l'amiable, pour n'être pas obligez de part & d'autre de rentrer dans une guerre, dont on ne faisoit que de sortir, & qui avoit été si sanglante, & si ruineuse pour les deux Royaumes.

Quoique le Roi Louis XIV. fut en état d'exiger le patrimoine de la Reine, & d'exiger ses Droits par la force des armes, il attendit cependant une année entiere, pour donner le temps aux Elpagnols de déliberer à loisir sur cette affaire importante, & de prendre leurs resolutions, conformément au plus grand

bien, & au repos des deux Etats. 1666.
Pendant que les Espagnols délibererent avant que de faire une réponse précisé, le Roi cependant levoit des troupes, dont il fit la revûë à Compiegne le ronjour de Mars. On ne vit jamais une armée plus florissante, & plus capable de tout conquerir, soit par terre, soit par mer-Pour ne pas laisser d'aussi belles Troupes dans l'inaction, le Ros en occupaune partie à faire la guerre aux Anglois, qui ne voulurent pas accepter ses bons offices, & sa médiation, pour terminer à Pamiable les Contestations qu'ils avoient avec la Hollande. Ils furent bien punis de leur lobstination ; leur agnée navale fut battue auprès de S. Christophile dont ils furent entierement chassez. Cet échec remit sur pied les Hollandois, lesquels avoient perdu une grande bataille con-tre les Anglois. L'Evêque de Munster en même-temps, à la faveur de cette Les Holguerre, avoit penetré bien avant dans la l' ndois Hollande; mais ce Prince fut obligé de tous cârendre tout ce qu'il avoit pris, & de re-it z' se retirer ses Troupes, depuis que le Roi de levent France fut entré dans cette affaire. Cette la Frant-grande contestation fut enfin terminée ce. par le Traité de paix, conclu à Breda, entre l'Angleterre, la Hollande, la Franse & le Dangmark, le 26. jour de Jan-Hiii

174 HISTOIRE

vier de l'année suivante mil six cent

soixante-sept.

Cependant après de longues déliberations tenuës dans le Conseil d'Espagne. la Reine Douairiere & ceux qui gouvernoient l'Etat avec elle, ne voulurent point faire raison au Roi, ni lui ceder ce qui lui appartenoit legitimement en Flandre. Il résplut donc de se faire rendre par la force des armes la justice qu'on lui refusoit. Car comme on l'a doja infinué depuis la mort de Philippe, IV. beaupere du Roi, le Duché de Brabant, les Comtez de Namur & de Hainaut avec plusieurs autres Seigneuries des Paysbas étoient devolus à Marin . Therese d'Autriche Reine de France, & fille du feu Roi d'Espagne. En qualité de fille ainée d'un premier mariage elle étoit appellée à la succession de son pere, par preference même aux enfans mâles du second lit.

Tels furent les motifs & l'origine de cette guerre, que la Couronne d'Espagne eut à soûtenir en Flandre dès le commencement de la minorité du Roi Charles II. & de la Regence de Marie-Anne d'Autriche sa mere. Les premiers succès de cette guerre étonnerent les Espagnols avec raison, par la rapidité des conquêtes que l'on sit sur eux. Le Maré-

175

chal d'Aumont conquit les Villes de Bergues, de Furne, d'Armentieres, de Douay, d'Oudenarde, tandis que le Roi d'un autre côté attaqua en personne Tournay, Alost & plusieurs autres places que l'on prit sans esfusion de sang, & sans beaucoup de resistance. Sa Majesté termina cette glorieuse campagne par la prise de Lille, l'une des plus grandes & des plus importantes Villes des Pays-bas, très-bien fortifiée, & dans laquelle il y avoit quatre mille hommes de Conque. garnison. Les Bourgeois anciennement Louis affectionnez à la domination d'Espagne, XIV. & accoûtumez aux armes pendant les lon-del'isse. gues guerres de Hollande, se deffendirent avec beaucoup de vigueur & d'opipiniatreté. Ils tuerent pendant ce siege meurtrier un grand nombre de bons Offciers & de soldats ; mais enfin ils furent obligez de changer de Maître, à leur grand regret, & de reconnoître Louis XIV. pour leur Souverain, quoique dans la suite ils n'ayent pas eu à se repentir de ce changement; puisque le Roi leur rendit tous leurs anciens Privileges, & qu'il l'a renduë l'une des plus riches & des plus florissantes villes de l'Europe par le commerce qu'il y a établi.

Quoique le Conseil d'Espagne & la Reine Regente enssent été fort étonnez

H iiij

des grands succès de cette premiere campagne, quoiqu'ils ne sussent nullement en état de resister au Roi, & qu'ils n'eufsent point de Troupes capables de saire tête aux siennes; car leur armée, commandée par le Prince de Ligne & Marcin, avoit été entietement désaite; cependant ils resolurent de continuer la guerre qui ne pouvoit être que très-malheureuse pour eux dans la situation de leurs affaires.

\* 668

Au milieu de l'hiver de l'année suivante, & dans une saifon très-rude & très-incommode, le Roi en personne, à la tête de son armée, se mit en campagne, non has pour continuer la guerre en Flandre, comme l'année précedente, il tourna du côté de la Franche-Comté. Quoique cette Province fut munie de plusieurs bonnes places, il en sit la conquête en fort peu de temps. Les Espagnols n'avoient pris nulles mesures pour se précautionner contre cet accicident, croyant au moins avoir le tems de respirer pendant l'hiver ; mais le Prince de Condé qui avoit quitté l'Espagne & qui étoit revenu en sa patrie, depuis le Traité des Pyrennées, eut ordre du Roi d'assieger Bezançon, capitale de la Franche-Comté. Le Roi partit de Paris le 2. jour de Fevrier, pour aller presfer le siege de la place par sa présence; mais elle se rendit avant que le Roi sur arrivé. Ce Prince, malgré la rigueur de la saison se rendit le 10, jour de Fevrier devant Dole. Pour avoir une composition plus honorable & plus avantageuse, les Habitans se rendirent au bout de quatre jours. Salins & Gray se rendirent de même; ensorte que toute la Province sut subjuguée, malgré la rigueur de l'hyver.

Des conquêtes si rapides donnèrent de la jalousie aux Princes voisins. La guerre de la France avec l'Espagne avoit dêja mis toutes les Puissances de l'Europe en mouvement; elles avoient employés leur mediation pour la terminer à l'amiable. Le Traité de paix étoit sur le point d'être conclus Le Roimême a voit offert une suspension d'armes, pour donner aux mediateurs le temps de l'actiever. Les Espagnols rejetterent cette offre, ne croyant pas que leur pais put être insultépendant l'hyver: la prise de la Franche-Comté les détrompa.

Cependant les Hollandois voyoient avec chagrin l'affoiblissement de l'Espa-Les viet gne, d'autant que le peril les regardoit Roi caus de plus près ; ils prirent de bonne sent du chagrin heure leurs mesures pour le détourner ; aux Holl-désorte qu'ils firent une ligue avec l'An-landoise

H.W

78 Historika.

gleterre & la Suede dans le dessein de s'opposer aux progrès des armes du Rois On donna à cette ligue le nom de triple alliance. Cette ligue n'empêcha pas que le Roi ne continuât la guerre, pour obliger le Conseil d'Espagne de ceder à la Reine ce qui lui appartenoit legitimement. Le Roi sit publier un maniseste, pour faire voir qu'en se mettant en possession des Droits de la Reine, il ne donnoit nulle atteinte au dernier Traité qui avoit été fait avec l'Espagne à la paix des Pyrennées.

Pendant que le Roi étoit en campagne, il laissa sa Reine Regente du Royaume en son absence, avec un Conseil où présidoient le Chancelier Seguier, & le & le Maréchal d'Etrées. La Reine Regente d'Espagne s'étoit flattée que l'alliance qu'elle avoit conclue au commencement de l'année 1668. avec l'Angleterre, la Suede & la Hollande, pourroit retarder les conquêtes du Roi; mais voyant que ses esperances avoient été trompées, & que tout alloit plier sous les armes victorieuses de la France, cette Princesse prit la resolution de faire la paix. Le Traité fut conclu à Aix-la-Chapelle le 2. jour de Mai en l'an 1668. Monsieur de Colbert Croissi fut nommé Plenipotentiaire de la part du Roi. de France. Don Castel Rodrigo avoir été choisi d'abord par le Roi d'Espagne, mais il ceda sa place au Baron de Bergeik. Le Pape, pour autoriser ces Conferences, y envoya son Neveu, afin d'appaiser les differends entre les deux Couronnes, de peur que tous les Princes de l'Europe ne se replongeassent dans la guerre dont on nefaisoit que de sortir.

Le Cardinal Rospigliosi, originaire de Toscane occupoit alors la Chaire de S. Pierre, sous le nom de Clement IX. après la mort d'Alexandre VII. Il ne posseda le Pontificat que jusqu'en l'année 1670. le Cardinal Altieri, Romain d'origine, fut son successeur sous le nom de Clement X. On n'avoit point encore fait les ceremonies du Baptême du Dauphin de France, elles furent faites en cette année. Clement IX. fut le Parain avec la Reine d'Angleterre, qui s'étoit refugiée en France depuis la prison & la mort tragique du Roi Charles Stuard fon Epoux.

Enfin la Reine Regente d'Espagne & La paix son Conseil, appréhendant les suites d'u- conclus à Aix la ne guerre qui seur coûtoit déja tant de chappes. Places, & la perte d'une Province entie- le entre la France re, se soumirent à faire la paix, qui fut & racconluë à Aix-la-Chappelle en re la Fran- Pagne. ce & l'Espagne en la même année. Le

H vi

Le Roi demanda pour l'équivalent des Provinces devoluës à la Reine depuis la mort du Roi Philippe IV. son pere; qu'on lui cedat, ou quelques-unes des places que l'Espagne possedoit sur les frontieres de France, ou toutes les Villes qu'il avoit conquises en Flandre les deux dernieres campagnes. L'Espagne accepta ce dernier parti, à condition que l'on rendroit au Roi d'Espagne le Comtés de Bourgogne; ce qui sut executé, après qu'on eut démoli les fortisiçations de quelques places.

La Paix que l'on venoit de conclure entre la France & l'Espagne, redussit à l'inaction & à l'oissveté un grand nombre de jeunes Seigneurs & d'Officiers. Comme la guerre etoit fort allumée en Candie entre les Turcs & les Venitiens, ils demanderent permission d'aller servir à ce sameux siege, ce qui leur sut accordé. Le Pape déclara le Duc de Beaufort General des Troupes auxiliaires que l'on envoyoit en Candie au secours des Venitiens. Depuis ce tems-là on n'a point entendu parler de ce Duc, qui vraisemblablement sut tué dans quelque artaque, & les Turcs lui couperent la tête, selon leur coûtume.

Il'y avoit long tems que le Duc de Lorraine tâchoit sourdement d'entretenir le brouilleries entre la France & PEspagne. Les avantages que Louis XIV. venoit de remporter en Flandres & dans la Franche - Comté n'avoient pût le contenir dans son devoir. Il cabaloit sans cesse dans les Cours étrangeres, pour foulever toutes les Puissances contre le Roi. Ce Prince enfin fatigué de tant de mauvais procedez, envoya le Maréchal de Crequi avec des Troupes pour s'emparer de la Lorraine, & du Duché de Bar ; ce qui fut executé en peu de tems. L'Empereur, les Espagnols & les Hollandois, que les intrigues du Duc de Lorraine avoient allarmez & mis en mouvement contre le Roi de France. firent ensemble un traité d'union le 26. jour de Janvier en la même année 1670.

Henriette d'Angleterre, femme de La more Philippe de France, frere unique du Roi, de Henne mourait le 29. de Juillet. Louis XLV. d'Anglet avoit fait passer cette Princessen Angle-terre pour menager l'esprit du Roi son de Phisterre en faveur de la France. Sa négo-lippe de eiation eut tout le succès que l'on en pouvoit attendre. Cette Princesse peu de tems après son retour à Paris, se sentit tout à coup frappée d'un mal violent & subit dent elle mourut en moins de 24. heures. Comme elle sut saise de ce mal, après ayoir bu un verre d'eau de chico-

rée à la glace; cette circonstance et faire plusieurs raisonnemens, vrais ou faux, sur la nature de son mal, dont on ne connut jamais bien la cause. Le corps de la Princesse fut ouvert en presence de l'Ambassadeur d'Angleterre, pour ôter tout soupçon & les funestes idées que l'on auroit pû prendre d'une mort si précipitée.

1671.

Le Duc d'Orleans chercha bien-tôt à se consoler de la mort de sa premiere femme par un fecond Mariage. Il épousa dès l'année suivante la Princesse Palatine, fille de l'Electeur Palatin. Cette Princesse étoit Protestante; mais elle embrassa la Religion Catholique, étant dans la Ville de Mets le 15. jour de Novembre. Elle fut mariée six jours après avec son Altesse Royalle. On trouvoit un grand avantage dans cette alliance pour les interêts de l'Etat, d'autant que l'Electeur Palatin, pere de la Princesse avoit acquis un grand credit & une grande authorité dans l'Empire. En effet il gagna L'Electeur de Cologne, & l'attacha fortement aux interêts de la France. L'Evêque de Munster ancien ennemi des Hollandois, entroit aussi dans les vûës du Roi, qui projettoit depuis longtems de faire la guerre à la Hollande. Ge Prince avoir déja sur pied plus de

quatre-vingt mille hommes de Troupes choisies, sans parler des garnisons de ses places, dont le nombre étoit à peu

près égal.

La Regente & le Conseil d'Espagne parurent fort allarmez d'un voyage que fit le Roi en Flandres qui leur donna beaucoup de jalousie. Il est vrai que dès ce tems-là sa Majesté projettoit d'attaquer la Hollande, mais elle n'avoit nul dessein d'attaquer l'Espagne depuis le Traité conclu à Aix-la -Chapelle. Le Roi n'avoit en ce voyage d'autre dessein que de visiter les Places nouvellement conquises sur les Espagnols, pour les mettre hors d'état d'être insultées. Il faisoit de frequentes revûes, pour connoître l'état des Troupes qu'il devoit employer l'année prochaine contre la Hollande, & pour les bien discipliner.

Les Espagnols profitant du repos que La paix leur avoit procuré la paix conclue à Aix-dont la-Chappelle, commencerent à faire la soient guerre avec vigueur aux Portugais, pour les Espatâcher de les remettre sous le jong dont met en ils s'étoient affranchis des l'année 16 40. état de . Ils penetrerent aisement dans le pais, & faire la s'emparerent de quelques places sans aux Por-beaucoup de resistance. Flattez de ce tugais. commencement de bonne fortune, ils crurent qu'il alloient tout envahit, 80:

HESTOTRE

que la conquête entiere de Poitugal ne leur pouvoit manquer; mais ces Hateuses esperances s'évanouirent en peu de rems, leurs armées furent battuës en differentes occasions. Ils avoient déjaperdu sous le regne précedent deux grandes batailles à Estremos en l'année 1661. à Villaviciosa en 1665, qui devoient leur inspirer du respect & de la crainte pour les Portugais : car les Espagnols furent défaits à plate couture en ces deux combats. Ils en furent en effet tellement consternez, qu'ils ne putent s'en conso-

ler de long-tems.

Charles II. n'étoit gueres en état de rétablir les affaires & l'honneur de la Nation. La foiblesse de sa constitution: le mettoit hors d'état de foûtenir le poids de la Royauté, & de vaquer aux peninibles fonctions qui en sont inseparables. Voilà pour quoi la Reine sa Mere gouverna toûjours le Royaume, non seulement pendant la minorité du Roi son fils, mais aussi pendant tout le tems qu'il: vêcut : voilà peut-être la veritable source de rant de malheurs quilont accablé. l'Espagne pendant son regne. Cette Puincesse toute occupée de l'agrandissement: de la Maison d'Autriche qui regnoit en Allemagne, dont elle étoit sortie, peusouchée des interêts de la Maison d'Espagne où elle étoit entrée par son mariage avec Philippe IV. elle appuia toûjours avec chaleur & un zele aveugle le parti de l'Empereur Leopold son frere, au préjudice de son fils qu'elle engageasouvent dans des guerres tres-prejudiciables aux Espagnols.

L'une des principales raisons qui engagerent se Roi d'Espagne & da Regente à conclure la paix avec le Roi de France, & à lui abandonner liberalement toutes ses conquêtes de andres, ce sut le chagrin qu'ils avoient de voir que toutes leurs dépenses & tous leurs efforts contre les Portugais étoient inutiles. & que bien loin de pouvoir reconquerir le Portugal dont ils avoient été chassez avec tant de promptitude & de facilité, toutes leurs attaques n'avoient serviqu'à augmenter, & affermir la puissance d'un jeune Monarque, lequel peu de jours auparavant étoit vassal & dépendant de la Couronne d'Espagne. Ils mirent sur pied le plus qu'ils purent de troupes, pour réparer leur honneur, sans y pouvoir réussir; ils surent toû-jours battus pendant deux ans; desorte: que n'esperant plus de chasser de Portugal le Duc de Bragance, ils furent con-traints de s'accommoder & de faire la paix par la mediation du Roi d'Angle-

terre à condition de reconnoître le Duc de Bragance en qualité de Roi de Portugal. Cette reconnoissance étoit bien humiliante pour eux; mais ils ne pouvoient faire autrement dans la situation de leurs affaires, & le débris de leurs meilleures troupes.

Les Espagnols pour s'accommoder au tems, en attendant quelque conjoncture
plus favorable, avoient de même fait
leur Traité avec la France; mais cette
paix ne dura guess. Le Roi de France ayant déclare la guerre aux Holde Fran landois dans l'année 1672. les Espace déclaguerre ples, qui avoient seconé le joug de seur
guerre ples, qui avoient seconé le joug de seur

aux Hola domination. Cette alliance ralluma plus que jamais le feu de la guerre entre la France & l'Espagne. Cet incendie dura jusqu'à la paix de Nimegue. Par ce traité l'Espagne ceda la Franche-Comté au Roi de France, lequel par une espece d'équivalent ou de compensation ceda aux Espagnols, Limbourg, Gand, Courtray, Oudenarde, Ath & Charleroy.

Il y avoit déja long-tems que le Roi de France projettoit de faire la guerre aux Hollandois, & qu'il s'y preparoit par de grandes levées de Troupes dont il faisoit souvent des revûes pour les tenir en haleine. Il avoit établi des magazins bien fournis de toutes fortes de munitions dans les Villes frontieres des Ennemis qu'il avoit resolu d'attaquer. Il s'étoit fortifié par les alliances de plusieurs Princes voisins qu'il avoit sçu engager dans ses interêts. Les Hollandois étoient alors au plus haut point de leur puissance, & s'étoient rendus redoutables aux Espagnols, sur lesquels ils venoient. de gagner de grandes victoires dans l'ancien & le nouveau monde, par mer & par terre. Cette longue suite de prosperités les aveugloit, & leur inspiroit du mépris pour les Puissances de l'Europe, qu'ils croïoient pouvoir insulter impunément. Cependant ils voyoient avec inquietude les grands préparatifs que faisoit Louis XIV. par mer & par terrei. Il y avoit déja trois ans que l'on travailloit à son armée navale, pour l'égaler à celle des Hollandois: car c'est en cela que consistent leurs principales forces. Ils ne pouvoient douter des mécontentemens duRoi à leur égard depuis la triple alliance qu'ils avoient conclue à son préjudice. Ils avoient encore fait frapper & distribuer certaines medailles tres-offençantes contre le respect que l'on doit à la majesté des Têres Couronnées. Tout le monde sçait que le Roi avoit adopté le Soleil pour le corps de sa devise : Van Beuningue Ministre & Ambassadeur des Hollandois avoit nom Josué. Pour insulter le Roi de France par sa propre devise, il sit graver ces paroles: In conspettumen stent Sol, faisant allusion au miracle que sit autresois Josué en arrêtant le Soleil au milieu de sa course. On sit courir ensore beaucoup d'autres libelles satyriques, dans lesquels le Roi sé trouvois fort ofsensé.

Outre ces insultes personnelles, co Prince avoit encore sujet de se plaindres des Hollandois, car il est certain que ses ancêtres & lui leur avoient donné de grands secours dans les longues guerres qu'ils avoient eu à soûtenir contre les Espagnols, & que sans les armes & l'argent des François ils n'auroient jamais pû le separer de la Monarchie d'Espagne. ni secouer le joug de cette domination. Dans l'embarras où ils se trouvoient, ils furent contraints d'avoir recours à cette même Maison d'Autriche, & à l'Espagne contre qui ils s'étoient revoltez-Les Espagnols qui avoient toijours été leurs ennemis déclarez, changeant de caractere & d'esprit, devinrent leurs protecteurs, & leur donnerent tous les secours qu'ils purent, pour les soûtenir contre les armes des François.

Le Roi de Francé éroit alors à la fleur

de son âge dans sa 34. année, fort & vi- Qualiter goureux, passant tout le jour à cheval, personnelles de & souffrant les plus grandes farigues de l'ouis la guerre, sans se soucier des injures du XIV. Agé tems, ni de la pluie, ni du Soleil, pour ans. accoûtumer ses Soldats à la peine, & les rendre infatigables par son exemple. Le Roi demeura quinze jours devant Charleroy. Ce long sejour donna de la jalousie aux Espagnols & de grandes inquiétudes, ne sçachant encore bien précisément de quel côté la foudre alloit tomber. La marche qu'il fit vers la Meuse, le long des places Espagnoles, redoubla les allarmes & les mécontentemens de cette Nation, qui crut que le Roi vouloit se venger du secours qu'elle avoit envoyé aux Hollandois. Cependant quoique l'armée Françoise campât souvent sur les terres du Roi d'Espagne, elle y vivoit avec affez de discipline & de moderation, pour faire croire que l'on n'avoit nul dessein de les attaquer; mais la jalousie faisoit prendre en mauvaise part tout ce qui pouvoit avoir l'ombre d'hostilité. Les Espagnols se plaignirent de ce que les François ne se contentant pas de prendre les fourages necoffaires pour leuf subsistance, les dissipoient & affamoient le païs. Il étoit aisé de voir par ces plaintes & la disposition des esprits, que la paix

fualez pend de confer-Wation. Hollande. \_

Les Espagnols étoient trop bons poli-Les Espagnols étoient trop bons poli-gnols soir que leur seureté sont per dépendoit de la conservation de la Hol-sua lez lande, & que la conquête des Provin-sureté de ces unies attireroit infailliblement la perte des Pays-bas. Le Comte de Monterey qui en étoit Gouverneur au nom du Roi d'Espagne, prit de bonne heure des mesures avec le Prince d'Orange, pour s'oposer de concert aux progrès de l'armée Françoise. Ce jeune Prince avoit été choisi par les Hollandois, pour commander les Troupes de la Republique. Cependant Monterey garda encore quelques mesures avec la France, & ne se déclara pas ouvertement, attendant à prendre des resolutions sur les premiers evenemens de la marche du Roi, & les premiers éclats de ce grand orage dont tout le pais étoit menacé.

Enfin après tant d'incertitudes, la campagne s'ouvrit tout à coup par les sieges de trois differentes Villes, Orsoy, Vesel & Burik, où le Roi, le Prince de Gondó . & Monsieur de Turenne commandoient chacun de son côté. Toutes ces places & plusieurs autres se rendirent presque sans aucune resistance. Le Prinse d'Orange fir coupper le cou au Come

191

mandant de Rhimbergue qui auroit pu le dessendre plus long-tems. Ce qui rendoit les conquêtes du Roi si faciles & si rapides, étoit la jalousie & la division qui regnoit entre le Prince d'Orange & le pensionnaire Wich, Cette haine venoit de plus loin; le pere du Prince d'Orange avoir fait mettre en prison le pere du pensionnaire, parce qu'il s'opposoit au dessein qu'il avoit de se rendre maître souverain de la Republique de Hollande. Les enfans avoient herité des haines reciproques de leurs peres. L'Etat se divila en deux factions, dont l'une favorisoit le Prince d'Orange; l'autre se déclara pour le pensionnaire. Ces brouilles ries rendoient tout facile aux François par le peu de résistance qu'on leur faisoit.

L'entreprise la plus difficile & la plus perilleuse étoit de passer de Rhin pour penetrer plus avant dans le pays & faire de nouvelles conquêtes; car sans cela il falloit s'arrêter tout court. Plusieurs Seigneurs, entr'autres les Comtes de Guiche, de Saulx, de Lionne, de Chavigni, le Duc de Vivonne, & plusieurs autres volontaires passerent le sleuve à la nage. Le Comte de Nogent se noya, le Prince de Condé passa dans un batteau avec le Duc d'Anguien son fils. La surprise des Hollanguien son fils. La surprise des Hollanguien son fils. La surprise des Hollanguien son fils.

dois fut extrême ; ils demanderent quartier : cependant par l'indiscretion, ou le trop d'ardeur du Duc de Longueville ils firent une décharge de mousqueterie, où il futtué, le Prince de Condé blessé d'un coup de mousquet à la main gauche.

cois paffent le pour pe. Hollan-

192

Les Troupes ayant passé le Rhin, en-Tes Fran trerent dans l'Isle de Bethau, pais gras & fertile, abondant en coutes sortes de provisions. Elles y firent un butin impour pe-1 metrer en mense, vivant à discretion dans un pais conquis, & sans desfenseurs; car le Prince d'Orange s'étoit retiré bien loin avec son armée, pour tâcher au moins de conserver le cœur & le dedans du pays: toutes les Villes frontieres ayant été emportées avec tant de rapidité, plus de 40. places furent prises en moins d'un mois. Ce grand évenementparoîtroit incroyable, si plusieurs milliers d'hommes n'en cuffent pas été les témoins.

Des conquêtes & des prosperitez fi tapides furent fatales au Conquérant mê-me. Le Prince de Condé & le Vicomte de Turenne conseilloient au Roi de raser les fortifications d'un grand nombre de ces places, pour ne pas affoiblir & diminuer l'armée par trop de Garnisons. Le Marquis de Louvois fut d'un ayis contraire, & son avis l'emporta sur celui de ces deux grands Capitaines, deforte

Lorte que l'armée Royalle se vit reduite presque à rien par le grand nombre de soldats qui en avoient été tirez pour les

mettre dans les places conquises.

Le pensionnaire Witth voyant la perte de la Republique inévitable, si la guerre duroit plus long-tems; & craignant le credit du Prince d'Orange, qui devenoit tout-puissant & formidable, étant à la tête des Troupes de l'Etat, fitrésoudre les principaux membres à demander la paix à quelque prix que ce fut. Le Prince d'Orange sit ce qu'il put pour s'opposer à ce dessein, sans pouvoirrien gagner sur l'esprit du peuple, slatté par

l'esperance d'une paix prochaine.

On envoya donc des Ambassadeurs au Roi auprès d'Utrecht. Les propositions qu'on leur fit parurent trop dures; Grotius Ambassadeur des Etats revint au Camp du Roi pour demander quelque adoucissement. Pendant que l'on négocioit, les émissaires du Prince d'Orange rendirent Witth suspect au peuple dont il protegeoit les interêts. Un délateur avoit accusé le frere du pensionnaire d'avoir voulu faire empoisonner le Prince d'Orange, il fut emprisonné sur cette déposition. Cette accusation, vraye ou fausse, rendoit les Witth odieux au peuple, touché d'amour & de compassion, Tome VIII.

pour le jeune Prince. Le prisonnier sur condamné à un bannissement. Son frere se mit en devoir de le retirer de prison. On l'avoit mis dans un état déplorable, én lui faisant sousser la question. Une troupe de seditieux tuerent les deux freres à coups de pistolet « & les pendirent par les pieds, pour plus grande infamie.

Cette populace effrenée fit perir ses deffenseurs qui travailloient avec zele à lui proœurer la paix & le rep os.

## CHAPITRE II.

Le Roi d'Espagne entre dans la grande alliance, & se ligue avecles Hollandois & leurs Alliez, pour faire la guerre au Roi de France.

Es Espagnols voyoient avec un grand chagrin les conquêtes de la France. Ils se liguerent incontinent avec le Prince d'Orange, dont le pouvoir n'eut plus de bornes, après la mort des deux freres. Si les Espagnols desiroient la guerre, le Prince d'Orange ne la dessiroit pas avec moins d'empressement, pour mieux affermir son authorité naiffante, qui s'accrut prodigieusement tout à coup; car les Hollandois le sirent



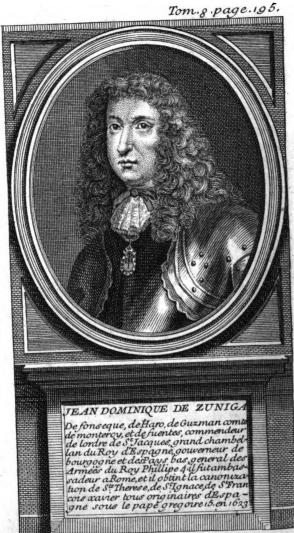

Gouverneur des Provinces unies, Amiral, avec toutes les Charges, & toutes les Dignitez qu'avoient eu ses prédecesseurs.

Non seulement les Espagnols se déclarerent en faveur des Hollandois, l'Empereur & le Marquis de Brandebourg prirent aussi le même parti; ils craignoient avec raison que le Roi ne devint trop puissant, s'il se rendoit le maître de la Hollande entiere.

Le Comte de Monterey Gouverneur des Páys-bas offrit de la part du Roi d'Espagne au Prince d'Orange toutes les Troupes Espagnolles qui étoient en Flandres, pour faire le siege de Charleroy. On faisoit esperer à ce Prince que la ligue concluë le 3. jour de Decembre entre l'Empereur, le Roi d'Espagne, l'Electeur de Brandebourg & les Hollandois le mettroit en état de tout entreprendre avec succès. Les Espagnols se mirent tout à coup en campagne pour favoriser le siege de Charleroy, dont la prise les auroit délivré de beaucoup d'inquiérudes, & d'un fâcheux voisinage. Quoique les Espagnols eussent conclu la ligue dont on vient de parler; cependant ils avoient assuré le Roi, qu'ils n'avoient d'autre dessein que d'entretenir toûjours la paix avec la France. Dans le même tems qu'ils

faisoient ces belles protestations de paix & d'amitié, Charleroy sut invessi. La Ville étoit dépourvue d'hommes, & de toutes les choses necessaires pour soûtenir le siege. Montal Gouverneur de Charleroy étoit absent; mais il eut assez d'adresse & de bonheur pour passer tout au travers de l'armée du Prince d'Orange, & de se jetter dans la place. Cet incident mit le Prince d'Orange de mauvaise humeur, & le sit résoudre de lever le siege de Charleroy, ce qu'il executa sur le champ.

Quoique les Espagnols se sussent embarquez dans la ligue; cependant ils n'avoient nulle envie, & ce n'étoit pas leur interêt que la guerre durât long-temps. En esset dès le mois de Mars de l'année suivante on nomma des Plenipotentiaires pour traiter de la paix dans la Ville de Cologne. Le Marquis de Brandebourg, dont tout le Païs avoit été ruiné par l'armée du Vicomte de Turenne, & qui s'étoit sort mal trouvé de la ligue, s'en étoit déja détaché pour faire son traité particulier avec le Roi au com-

Le Roi mencement du mois de May.

de suede Le Roi de Suede sit offrir sa médiaeffre sa
mediation à toutes les Puissances liguées, pour
sion faire cesser la guerre par un traité de

pour la paix. Cette mediation fut acceptée, quoi-

qu'avec beaucoup de repugnance de la part des alliez; d'autant que se Prince étoit entiérement devoué aux interêts du Roi de France. La Ville de Cologne fut choisie pour le lieu de l'Assemblée 3 cependant l'armée Françoise entra sur les terres d'Espagne, & jetta tout le pais dans l'épouvante & la consternation, jusqu'aux portes de Bruxelles. Les Hellandois ne furent pas fâchez de cette marche, & crurent que tout l'effort de la guerre alloit tomber sur les Espagnols, & que la campagne alloit s'ouvrir par le fiege de Bruxelles. Monterey qui en étoit Gouverneur le crut comme les Hollandois, & sur ce préjugé il retira promptement toutes les Troupes Espagnolles qui étoient dans Mastricht, pour en

Les Alliez furent bien étonnez de voir l'armée Françoise aller tout à coup se poster devant la Ville de Mastricht qui fut investie par tous les endroits, sans que personne eut eu le moindre soupçon de ce siege, que le Roi voulut faire en personne. Sa Majesté arriva le 10. jour de Juin. La Garnison étoit composée de cinq mille hommes de pied & mille chevaux, fans parler d'un grand nombre de Bourgeois trés-aguerris. Farjau, Soldat d'une grande experience & d'une grande

fortifier la garnison de Bruxelles.

I iij

réputation, commandoit dans la place, bien résolu de se désendre jusqu'à la derniere extremité. Cependant tous les dehors ayant été emportez, tous les ouvrages ayant été ruinez, on capirula le 14. jour du siege. Le Comte d'Estrades sut fait Gouverneur de la Ville conquise.

Quoique les Espagnols n'eussent pas ouvertement déclaré la guerre à la France; cependant comme ils favorisoient sourdement les ennemis du Roi, & qu'ils étoient entrez publiquement dans la grande ligue, ce Prince leur déclara la guerre au mois d'Octobre de la même année. Le Roi se vit alors presque toute l'Europe sur les bras. Depuis que l'Empereur se fut déclaré contre la France, le Marquis de Brandebourg prit ce prétexte pour rompre le traité qu'il avoit fait avec le Roi.

La plupart des Puissances avoient cependant envoyé leurs Ambassadeurs : Cologne, pour faire la paix par la médiation du Roi de Suede; mais deux incidens troublerent cette négociation. Le Marquis de Grana se saissit de quarante mille écus que le Roi avoit dans cette même Ville, d'où il sit enlever en même-tems le Prince Guillaume de Furstemberg, frere de l'Evêque de Stras-

bourg. Ces deux affaires d'éclat, contre Insulte le droit des gens, faisoient assez connoî- dans la tre que l'Empereur ne pensoit nulle- Ville de ment à la paix ; desorte que le Roi rap- au Prinpella incontinent les Ambassadeurs qu'il ce de avoit à Cologne.

Nonobstant tous ces grands mouvemens de guerre, le Roi, sur la fin de cette année, commença l'établissement des Invalides pour y loger les Officiers & les soldats blessez & estropiez. Ils trouvent dans ce superbe Hôrel tous les secours temporels & spirituels dont ils ont befoin. Ceux qui reprennent leurs forces & leur santé peuvent retourner à la guerre, & reprendre de l'emploi quand ils le veulent.

Jusqu'alors les Princes du Nord n'a-voient point pris de parti, & étoient toujours demeurez en repos; mais depuis que toutes les esperances de la paix furent évanouies, se Roi de Suede se déclara en faveur du Roi de France, & mit en mer une armée navale aux dépens de cette Couronne. D'un autre côté le Roi de Dannemarck arma pour les Hollandois, au moyen des sommes qu'ils lui fournirent; car la France & la Ĥollande fournirent tout l'argent que dépenferent leurs Allieze

Par le dernier traité de paix la Fran-I iiij

Le Prinde Fran.

Après cette conquête le Roi remit ses ce de armes entre les mains du Prince de Condé & le Vicomte de Turenne; le pre-Turenne mier en Flandre contre les Espagnols, & dent les l'autre en Allemagne contre les troupes de l'Empereur, des Princes de l'Empire, & le Duc de Lorraine. Le Roi d'Angleterre forcé par ses sujets se détacha de l'alliance de la France. Il s'offrit de demeurer neutre, & d'être le mediateur & le garand de la paix.

> Pour détacher les Hollandois de la ligue, le Roi leur fit offrir de leur rendre Mastricht & Grave. Ces deux Places étoient les seules que l'on avoit conservées des conquêtes de Hollande; on avoir été contraint d'abandonner toutes

toutes les autres, pour en retirer les gar-

L'armée d'Espagne & des Alliez que commandoit le Prince d'Orange étoit forte de soixante mille hommes ; cependant le Prince de Condé épioit toutes les occasions de l'attaquer avec des troupes bien inferieures; ce qu'il sit ensin à Senef le 11. jour du mois d'Août en l'année 1674. Le fuccès de cette bataille a été rapporté diversement par les deux partis. Le Prince de Condé accompagné du Duc d'Enguien son fils unique, avoit pour Lieutenans Generaux les Ducs de Noailles, de Luxembourg, le Marquis de Rochefort & le Chevalier de Fourille. La Cavalerie des Ennemis fut renversée & défaite au premier choc. L'infanterie Françoise tailla aussi en pieces l'infanterie du Prince d'Orange, qui fut contraint de se retirer avec le reste de fon armée, abandonna le champ de bataille, l'artillerie & le bagage aux vainqueurs. Mais cette victoire coîtta cher aux François par le grand nombre de braves gens, Officiers & Soldats qui perirent en cette occasion.

Dès l'année 1672. la Sicile s'étoit revoltée contre le Roi d'Espagne. Les rebelles chasserent le Marquis de Bayonne qui en étoit le Viceroy, & refuserent de

recevoir le Duc de Ferrandine, que la de Vivo- Reine Regente & le Conseil d'Espagne ne va secourir les mes-l'autre. Sur la fin de l'année 1674, le finois
rebelles.

Roi envoya du secours aux Messinois, qui s'étoient mis sous sa protection. Le Marquis de Valavoir aborda à Messine, battit & mit en fuite les Espagnols qui saisoient le siege de cette Ville rebelle. Le Duc de Vivone, General des Galeres eut ordre d'aller au secours des Messimois. Il battit & dissipa les Espagnols qui avoient interdit l'entrée du port de Messine par une espece de digue ou de barriere composée de vingt vaisseaux & de seize galeres. Il s'ouvrit un passage à force ouverte, malgré la resistance & la valeur des Espagnols. Il fut reçu dans Messine comme en triomphe, & comme le reparateur de la liberté des Messinois, après avoir désait & mis en suite l'armée

navale du Roi d'Espagne.

Les Espagnols ne furent pas plus heureux devant la Ville de Liege qu'ils l'avoient été devant Messine. Sous prétexte de proteger les Liegeois contre les
François, ils voulurent se faisir de la Citadelle de Liege; mais le Comte d'Estrades, Gouverneur de Mastricht envoya
du secours aux soldats qui étoient en
garnison dans la Ciradelle; ce qui rona-

pit entierement les mesures des Espa-

gnols.

Quoique les ennemis du Roi de France fussent en grand nombre, & fort acharnez, voyant qu'ils ne pouvoient le vaincre, ni entamer sesétats à force ouverte, voulurent tenter la ruse & l'artifice. Ils éblouirent & seduisirent le Chevalier de Rohan par de grandes promesses. Le complot ayant été découvert, le Roi le fit conduire à la Bastille, & là ayant été convaincu d'avoir traité avec les ennemis de l'Etat, il fut condamné à avoir la tête tranchée avec la Dame de Villars sa complice, & le Chevalier de Preau; un Maître d'Ecole qui étoit aussi entré dans cette intrigue sut pendu Le Chevalier de Rohan a peut-être été le seul homme de qualité, que le Roi ait fait mourir sur l'échassaut, tant ce Prince avoit de grandeur d'ame & de penchant à la clemence.

Depuis que les Espagnols eurent pris le parti des Hollandois en entrant dans la grande alliance, le Roi leur sit la guerre, en même tems en Sicile, en Flandre, à Liege, & dans la Caralogne. Le Comte de Schomberg commandoit une armée en cette province contre le Duc de Saint Germain, General de l'armée d'Espagne, & Viceroi de Cata-

Mr- de Turen

la Province.

Tant d'heureux succès ne consolerent Perte it-separable point le Roi de la perte irreparable qu'il sit le 27. jour de Juillet, à la mort du Viconte de Turene. Ce General après avoir rusé pendant toute la campagne, étoit allé reconnoître un poste avantageux, pour combattre Montecuculli General de l'armée Imperiale, retranché de l'autre côté de Strasbourg. Monsieur de Turenne, en donnant les ordres pour dresser une baterie, fut tué d'un coup de canon. Cette mort inopinée déconcerta les projets & les espérances de la campagne. Pour honorer la mort de ce grand homme qui avoit tant rendu de services à l'Etar, le Roi lui sit faire un mausolée 3 Saint Denis au milieu des tombeaux des Rois & des Princes de la Maison Royalie.

Pour suppléer au vuide que laissoit La

mort de Monsieur de Turenne, & pour remplir dignement sa place, le Roi créa tout à la fois huit Maréchaux de France, le Duc de Schomberg, le Duc de Navailles, le Comte d'Estrades, le Marquis de Rochesort, le Duc de Duras, le Duc de Vivone, le Duc de Luxembres sals Duc de Luxembres sals de Rochesons.

bourg, & le Duc de la Feuillade.

La flotte d'Espagne jointe à celle de Hollande pour réparer les pertes que les Espagnols avoient faites en Sicile, voulue assieger Agosta, Ville considerable que le Duc de Vivone avoit prise l'année d'auparavant. L'armée navale de France sous les ordres du fameux Duquesne, que ses belles actions & son experience en la Marine avoient rendu celebre, sortit du port de Messine le 20. jour d'Avril, pour aller combatre les Espagnols & les Hollandois, commandez par l'Amiral Ruyter, qui avoit tant donné & gagné de combats sur mer. Il sut blessé à mort d'un coup de canon. Cet accident donna une entiere victoire aux François. Les ennemis à la faveur de la nuit & du vent se sauverent à Syracuse.

Les Espagnols apprirent avec chagrin, que Louis XIV. nonobstant les rigueurs de la saison, étoit parti de Saint-Germain au mois de Fevrier, pour aller leur saire la guerre en Flandre. Les opera-

tions de cette campagne prématurée commencerent par le frège de Condé. Les Maréchaux d'Humieres, de Crequy & de Lorges servoient sous le Roi comme ses Lieutenans Generaux. Les assiegez sans attendre les dernieres extremitez, se rendirent à discretion. Le Prince d'Orange à la tête de quarante mille hommes marcha pour secourir la place, mais sa marche sut trop lente. Le Roi avoit un ardent desir de lui donner bataille; il le tâta & se présenta souvent pour l'engager au combat auprès de Valenciennes. Ce Prince politique nosa risquer l'armée & les esperances des Alliez au peril d'une bataille, il se retira vers Bruxelles pour faire les preparatifs du siege de Mastricht.

La perte de Messine & de toute la Si
da guer cile coûtoit déja des sommes immenses eile tres aux Espagnols avec un tres-grand nomfuncte aux Espagnols eté d'Officiers qui avoient pagnols. été tuez en disserentes occasions, par mer & parterre. Ne pouvant donc chasfer les François, ni rentrer dans cet
Etat par la force, ils esperoient d'en vemir à bout par le moyen d'une conspiration. Le Duc de Ferrandine Viceroi de

Sicile, menagea de longue main quelque intelligence dans Messine. Le Pere Lipari, quoique le Duc de Vivone lui

ent confié une Charge importante dans Messine, conduisoit ce complor, & se servoit d'un jeune homme pour apprendre. aux Espagnols tout ce qui se passoit dans la Ville. On avoit marqué le Jeudi gras pour l'execution du complot, dans la créance que les divertissemens de la saison occuperoient les François & les Messinois, & qu'ils seroient moins attentifs à la garde des forts de la Ville. Ce jeune homme, émissaire du Pere Lipari, soit qu'il eut quelques remords du ministere auquel on l'employoit, soit qu'il eut peur d'être puni s'il venoit à être découvert, dans cette appréhension alla tout découvrir au Secretaire du Sepat qui le conduisit sur le champ au Maréchal de Vivone, auquel il apprit tout le détail de la conspiration, dont les principaux chefs furent arrêtez dans se même moment. Les Espagnols n'ayant garde de soupçonner que leur complot eut été découvert se presenterent devant les forts que les conjurez avoient promis de leur livrer, mais ils furent reçus avec un grand feu de moufqueterie & de canon, qui leur fit aslez comprendre que la trahison avoit été découverte. En effet le Maréchal de Vivone les attendoit à la tête de deux mille François & Messinois; ainsi les

Espagnols trompez dans leurs esperances ne songerent qu'à s'ensuir, mais leurs Officiers & leurs meilleurs soldats surent tuez dans leur retraite. Le Pere Lipari, & Don Michel Lipari son frere, auteurs du complot, ausquels les Espagnols avoient promis à l'un le Chapeau de Cardinal, & à l'autre l'Archevêché de Messine, surent décapitez.

Dès le même jour que le Roi d'Espa-gne sut entré dans sa quinzième année, & qu'il eut pris possession du Gouvernement, selon la disposition de Philippe IV son pere, il sit venir à Madrid Don Jouan d'Autriche, sans la participation de la Reine à laquelle il n'étoit pas agréable, par un sentiment assez naturel aux femmes qui ne peuvent gueres souffrir les bâtards de leurs maris. Cette Princesse parut un peu étonnée, que dès le même jour que le Roi son fils commençoit à gouverner par lui même, il eut fait venir à la Cour par un ordre exprès un homme qui ne lui étoit pas agréa-ble. Il entra dans Madrid le jour qu'on célebroit la naissance du Roy; mais enfin la Reine-Mere fit tant par ses importunitez, & representa si fort au Roi qu'il risquoit son autorité en faisant venir à la Cour un Seigneur que les Espa-gnols adoroient, qu'il eut ordre deux

jours après de se retirer à Sarragoce. Le Roi avoit resolu de le faire son premier Ministre. La faction de la Reine & celle de Don Jouan partageoient toute la Cour. Elle obtint, à la verité, qu'il ne demeureroit pas à Madrid; mais elle ne put obtenir qu'il n'auroit pas le Gouvernement de Sarragoce. Le Précepteur du Roi qui étoit entré dans cette intrigue en faveur de Don Jouan, eut ordre de sortir de la Cour.

Il arrive presque toûjouts au com- Grands mencement d'un nouveau Regne, de change, faire beaucoup de changemens, & d'é-mens ala carter les anciens favoris pour en faire dans le de nouveaux. Le Roi mit dans son Con-Conseil seil le Duc de Medina-Celi. Il donna gue. d'abord la Clef d'or au Duc de Villa-Hermosa, Gouverneur des Pays-bas; le Duc Montalte, & le jeune Marquis de Mortare qui commençoit à entrer en faveur auprès du Roi, furent tous trois déclarez Gentilshommes de la Chambre. La Reine-Mere n'eut point de part à ces promotions; ce qui fit juger que le Roi vouloit sortir de tutelle, & gouverner par lui-même: mais sa mauvaise santé fut cause qu'il eut long-temps besoin du secours & des conseils de sa Mere. Cette Princesse prit dès ce tems-là ses mesures, pour marier le Roi avec Marie-Antoinette fille de l'Empereur.

Les Conferences que l'on tenoit dans la Ville de Cologne pour la paix generale avoient été interompues depuis l'enlevement du Prince de Furstemberg & de la cassete du Roi. Les Puissances interessées dans cette grande affaire & fatiguées de la guerre, jugerent à pro-pos de les renouer pour le bien commun, non pas à Cologne, mais dans la Ville de Nimegues, qui fut choisie d'un commun consentement. Comme le Roi de Suede avoit pris parti, & s'étoit déclaté pour la France, on ne pouvoit plus se servir de sa médiation. On opta celle du Roi d'Angleterre qui étoit toûjours demeuré neutre, pendant que les autres Puissances se faisoient la guerre. Le Roi de France, pour premier préliminaire, demanda que l'on retirât de prison le Prince Guillaume de Furstemberg, & qu'on le remit entre les mains de quelque Prince neutre, jusqu'à la conclusion du Traité de paix. Le Roi choisit pour ses Plenipotentiaires le Duc de Vitry, les fieurs d'Avaux & Colbert.Les Espagnols ne temoignerent pas beaucoup d'empressement pour la paix. Ils sollicitoient même l'Empereur de ne point rendre la liberté au Prince de Furstemberg, & de le remettre entre les mains de quelque Prince neutre, esperant par là mettre des obstacles invincibles à la paix, dans la disposition du Roi de France à cet égard. Cependant ils nommerent pour leurs Plenipotentiaires le Baron de Bergeik & Don Emanuel de Lyra. Le Roi d'Angleterre nomma pour ses Plenipotentiaires les Chevaliers Jenkins, & Temple, avec Milord Barclan.

Le Pape Clement X. après quelques jours d'une maladie affez legere fut lurpris d'une attaque d'apoplexie, & mourur à Rome le 22. jour de Juillet, au grand regret du Cardinal Altieri, lequel avoit gouverné l'Etat Ecclesiastique avec un pouvoir absolu pendant le dernier Pontificat. Le Pape mourut âgé de 87. ans, après avoir été pendant sept années sur la Chaire de S. Pierre. Les differentes factions du Conclave faisoient appréhender qu'il ne durât plus long-tems; cependant toutes les voix se réunirent pour élever au Pontificat le Cardinal Benoît Odescalchi, natif de Cosme, dans l'Etat de Milan, agé de 65. ans. Le 25. du mois de Septembre il prit le nom d'Innocent XI. à cause qu'il avoit été fait Cardinal par le Pape Innocent X. Le trop grand credit que le Cardinal Altieri avoit eu sous le dernier Pontificat fut peutêtre la cause pourquoi le nouveau Pape ne nomma point de Cardinal Neveu,

& qu'il abolit entierement le nepotifme

par une bulle expresse.

Le Roi d'Espagne envoya auprès du Pape, en qualité d'Ambassadeur, le Marquis de Liche, fils de Don Louis de Ha-ró, qui refusoit depuis long-tems d'ac-cepter cette commission. Ce Prince choi-saveut sit pour son premier favori le Marquis

du Mar- de Villa-Sierra qui disposoit des princi-quis de pales affaires de l'Etat, sans la partici-sierra. pation d'aucun Ministre, & sans en fai-re part au Conseil, contre la coûtume ordinaire de cette Cour. Le Roi étant à la chasse, tira sur un Dain lequel passoit par hazard auprés du Marquis de Villa-Sierra qui fut blessé à la cuisse de ce coup. Le Roi lui fit l'honneur de le visiter trois fois pendant qu'il gardoit le lit; & pour le consoler d'une blessure assez legere, le sit Grand d'Espagne. Il lui accorda toutes les prérogatives de Privado & de Valido, cest-à-dire de toutes les entrées, &du pouvoir de premier Ministre.

Un Gentilhomme de la suite du Comte d'Avaux, Plenipotentiaire de France, fut insulté à Nimegue par un Cavalier du Regiment de Curlande. Le Prince d'Orange craignant que cette affaire n'eut les mêmes suites que l'enlevement du Prince de Furstemberg à Cologne, & qu'el-

213

le ne rompît les Conferences que l'on continuoit pour la conclusion du Traité de paix, commanda à l'Officier de ce Cavalier de l'arrêter & de le faire conduire, pieds & mains liées, aux Ambassa-deurs de France, afin qu'ils en fissent cux-mêmes la justice qu'ils jugeroient à propos. Ce Prince leur sit témoigner par les Plenipotentiaires de Hollande le chagrin qu'il avoit eu de ce qui s'étoit passé.

Ce Prince fut encore bien plus cha-La levée grin de lever le siege de Mastricht, à de Masla veille de se rendre maître de cette tricht place importante. Il l'avoit attaquée ne le Roi avec l'armée d'Espagne & toutes les for- d'Espaces de la ligue. Les dehors étoient ruinez par l'effet des fourneaux & de 80. pieces de canon; le corps de la place étoit ouvert par plusieurs brêches. Calvo qui en étoit le Gouverneur fit sçavoir au Roi l'état où il se trouvoit. Le Maréchal de Schomberg eut ordre de marcher au secours incessamment. Il fit tirer douze volées de canon, pour avertir les assiegez de sa marche. Le Prince d'Orange ne jugea pas à propos de se laisser forcer dans ses lignes, ou de donner bataille. Les troupes d'Espagne & de Hollande, de Brandebourg, de Neubourg, d'Osnabruk, & des autres Alliez, décamperent, après avoir embarqué leur Arcillerie & leurs Munitions sur 50. bateaux, au bout de deux mois d'un siege qui coûta aux Alliez douze mille hommes & 51. canons. Les Espagnols & les Hollandois avoient envoyé au Prince d'Orange vingt-cinq mille hommes de rensort, asin qu'il pressat le siege avant l'arrivée du secours. Le Roi de France avoit pris cette même place en 13. jours.

L'année precedente les Alliez avoient pris l'Isle de Cayenne dans l'Ameriques le Comte d'Etrées Vice-Amiral de France eut ordre de la reprendre, ce qui fut executé en moins d'une demi-heure. Le Fort ayant été pris d'assaut par les troupes du Roi, le Gouverneur avec toute sa garnison demeura prisonnier de

guerre.

Après avoir repris la Cayenne, le Comte d'Etrées voulut encore chasser les Hollandois de l'Isle de Tabago, d'où ils incommodoient le commerce des François dans l'Amerique. Il attaqua & força leur Escadre, que l'on croyoit hors d'insulte dans le port, parce que tous les Vaisseaux François ne pouvant y entrer que l'un après l'autre, étoient obligez d'essure tout le seu des ennemis, & de plusieurs batteries dressés à fleur d'eau.

D'Espagne, 215 nt tous ces obstacles qui pa-

Nonobstant tous ces obstacles qui paroissoient invincibles, les Vaisseaux ennemis furent brûlez dans le Port même,
Tabago fut pris ensuite sans résistance.
La prise de ce Fort rendit inutiles tous
les projets & tous les preparatifs des
ennemis contre les Colonies Françoises qu'ils avoient entrepris de ruiner
dans l'Amerique. Ce qu'il y eut de particulier à la prise de Tabago, on n'y jetta que trois bombes; la troisséme mit le
feu au magazin, pendant que les Ofsiciers de la garnison étoient à table.

## CHAPITRE III.

On fair de grandes réjouissances dans les Cours de Vienne & de Madrid pour le Mariage de l'Empereur avec la Princesse de Neubourg. Le Roi d'Espagne choisit Don Jouan d'Ausriche pour son premier Ministre.

E mariage de l'Empereur avec la 1677-Princesse de Neubourg causa de grandes réjouissances dans les Cours de Vienne & de Madrid. La cerémonie en fut faite à Passaw le 14. jour de Decembre, en presence du Duc & de la Duchesse de Neubourg, des deux Princes de Neubourg, freres de la jeune Imperatrice, de l'Imperatrice Douairiere, & de la Reine d'Espagne. Peu de tems après la ceremonie de son mariage, l'Empereur envoya ensin ses Plenipotentiaires à Nimegue, pour concourir au Traité de paix. Cependant l'Empereur sit en même-tems un nouveau Traité d'alliance avec le Roi de Dannemarck & l'Electeur de Brandebourg, pour continuer la guerre contre la Suede.

Les réjouissances que l'on faisoit dans les Cours de Vienne & de Madrid furent interrompues par le bruit des conquêtes que le Roi de France faisoit sur les Espagnols dans les Pays-bas. Ce Prince avoit ouvert la campagne au milieu de l'hyver. Nonobstant la rigueur de la saison ses troupes prirent d'assaut la Ville de Valenciennes en plein jour, quoique cette place fut en état de faire une longue resistance. On auroit pu l'abandonner au pillage, selon les droits de la guerre, mais le Roi l'en garantit par sa clemence. La Ville de Cambrai ne résista que pendant neuf jours; la Citadelle se rendit le onziéme. Monsieur, Frere unique du Roi, se rendit maître de Saint-Omer après 20. jours de siege s & pour couronner une campagne aussi glorieuse, ce Prince désit l'armée des Alliez

Alliez, commandée par le Prince d'Orange auprès de Cassel le 11. jour d'Avril.

Les sieges de S. Omer & de Cambray se faisoient en même-temps. Le Prince d'Orange desesperant de pouvoir sauver Cambray, où le Roi commandoit en personne, voulut au moins avoir la gloi-re de sauver S. Omer. Il se mit en marche à la tête de trente-mille hommes. & se posta sur les hauteurs de Cassel. Le Duc d'Orleans sortit sur le champ des tranchées pour l'aller combatre, quoiqu'il fut posté avantageusement dans des lieux d'un difficile accès, bordez d'un ruisseau qu'il falloit passer, après quoi les François renverserent tout ce qui se presenta devant eux, & gagnerent une victoire complete. Les Alliez se mirent en fuite de toutes parts, quoique fort superieurs en nombre. Le Prince d'Orange fit tous les devoirs d'un grand Capitaine; mais il fut enfin contraint de fuir lui-même, entraîné par la foule des fuyards. Ils abandonnerent le champ de bataille, 13. pieces de canon & 60 étendarts.

Le Prince d'Orange outré de dépit de sa désaite & du combat qu'il venoit de perdre, voulut reparer sa gloire & se conserver l'estime des Alliez par quelque Tome VIII.

entreprise d'éclat. Il avoit déja tenté & manqué la prise de Charleroy. Il vint avec toutes ses Troupes assieger cette place une seconde fois, afin de relever le courage de ses Alliez, étonnez & consternez par la perte des Villes de Valen-ciennes, de Cambray & de Saint-Omer & de la bataille de Cassel. Il vint se pre-senter à la tête de soixante mille hommes devant Charleroy, esperant d'emporter la place en peu de jours. Le Duc de Luxembourg vint interrompre ses projets, & dissiper ses belles esperances. Le Prince d'Orange aima mieux lever le siege & se retirer, que de s'exposer à perdre deux batailles coup sur coup.

Les Espades de succès en Catalogne. Monterey qui en gnois de succès en Catalogne. Monterey qui en contract de server les composites est que place.

ont peu étoit le Gouverneur voulut attaquer les de succès en Cata-François qui décampóient & profiter de l'avantage des défilez par où ils devoient

passer pour entrer dans le Roussillon. Le Maréchal de Navailles General de l'armée Françoise fit chaffer les Espagnols des hauteurs qu'ils avoient occupées, & les mit en fuité après un com-bat de six heures. Ils laisserent 3000. hommes étendus sur le champ de bataille & 1000 prisonniers.

Cette année fut fatale aux Espagnols & à leurs Alliez dans tous les endroits où ils voulurent porter la guerre. Le Prince Charles de Lorraine commandoit une armée de soixante mille hommes, ne doutant point qu'il ne put entrer en France & désoler la Champagne. Le Maréchal de Crequi lui fit tête de tous les côtez, & rompit toutes ses mesures; ensorte que cette formidable armée devint inutile, sans pouvoir même empêcher la prise de Fribourg, Capitale du Brisgau, que le Maréchal de Crequi sit

assieger sur la fin de la campagne.

Le mauvais état des affaires de Catalogne obligea le Roi d'Espagne d'envoyer en cette province le Comte de Monterey en qualité de Gouverneur, lequel pour soûtenir sa réputation & la bonne estime que l'on avoit de sa conduite & de sa valeur, resolut d'insulter l'armée Françoise; mais la plus grande partie de l'infanterie Espagnole sut pas-Tée au fil de l'épée, sans que la Cavalerie se mit en devoir de la soûtenir, ne voulant pas s'engager avec la Cavalerie Françoise, desorte que le Comte de Monterey fut obligé de se retirer; quoiqu'il eut commencé le combat avec une grande esperance de vaincre, se confiant sur le nombre & la superiorité de ses Troupes; mais elles n'attaquerent, & ne se dessendirent que soiblement.

Toute la Cour de Madrid étoit partagée depuis long - tems entre la Reine & Don Jouan d'Autriche. Cette Princesse protegeoit ouvertement le Marquis de Villa-Sierra, premier Ministre; sa faction prévalut, & quelque penchant qu'eut le Roi pour Don Jouan, il l'avoit obligé de sortir de la Cour. Mais enfin les murmures des Grands contre les hauteurs & l'autorité insupportables du Favori, les cabales qu'ils firent contre lui ren-verserent entierement sa fortune. Ils tinrent ensemble plusieurs conseils, dont ils envoyerent le resultat à Don Jouan d'Autriche en Arragon. Le Ministre informé de leurs mauvais desseins & des complots qu'ils tramoient contre lui, fit redoubler les gardes, résolu de s'appuier de l'autorité du Roi, pour se maintenir dans son poste, malgré les cabales des Grands, de Don Jouan d'Autriche, & du Cardinal d'Arragon. Cependant pour tâcher de les appaiser il se relâcha de sa fierté ordinaire, & fit aux Grands des soumissions qui furent inutiles. On exigea qu'il sortit de la Cour, ce qui fut executé sur le champ. Tous ceux qu'il avoit fait exiler pendant sa faveur, eurent permission de revenir à la Cour, & pour comble de faveurs ils furent admis à baiser la main du Roi.

2.2.1

Depuis ce moment la faction opposée prit entierement le dessus. Le Roi écri- Jouan vit une lettre à Don Jouan, pour le pres-che cas ser de venir incessamment à la Cour, à la Coue afin de le soulager & de l'aider de ses d'Espaconseils dans l'administration des affai- gneres publiques. Il partit en effet de Sarragoce accompagné de trois ou quatre mille hommes. A son arrivée, le Roi le déclara publiquement son premier Ministre. Pour commencer son Ministere par un coup d'éclat, il envoya sur le champ des Soldats le saisir du Marquis de Villa-Sierra dans l'Escurial même. Le Roi envoya aussi en même temps de ses Gardes dans l'appartement de la Reine-Mere, la prier de n'en point sortir sans son ordre. Telle est l'inconstance & la vicissieude des choses humaines. Tel est le flux & le reflux de la fortune & de la faveur de la Cour.

Don Jouan d'Autriche, ennemi declaré du Marquis de Villa Sierra presenta d'abord une Requête, pour le faire mettre en lieu de sureté, pour travailles à son procés, & pour appaiser les murmures des peuples irritez par ses malversations. Le Roi sortit de Madrid à l'arrivée de Don Jouan d'Autriche, de concert avec lui. La Reine sa mere en sur sellement étonnée, qu'elle tomba éva-

nouie. Le Duc de Medina-Celi, escorté de 400. chevaux arrêta le Marquis de Villa-Sierra. On trouva chez hui des sommes immenses d'or & d'argent, & l'onfit un Edit par lequel il étoir ordonné à tous ceux qui avoient quelque con-noissance des effets de ce premier Mi-nistre, de le venir déclarer incessamment fous peine de la vie ; & pour achever de le fletrir, le Roi ordonna à tous les-Conseils d'ôter fon nom de tous les Registres.La Reine d'Espagne qui le protegeoit toûjours eut ordre de sortir de læ Cour,& de se retiren à Tolede, ce qui surprit tout le monde; car on connoissoit le respect & le penchant que le Roi avoir eu toûjours pour la Reine sa Mere. On fit exiler ou emprisonner en mê-

Plusieurs empri fonnez.

seigneurs me tems les principaux amis du Marris font quis de Villa-Sierra, entr'autres les Gouverneurs de Cadix & de Badajox. Outrecela, Don Jouan fit revoquer par un Edit du Roi tous les dons que ce Prince. avoir faits à son favori, avec tous lestitres dont il l'avoit honoré pendant son ministere. Sa Majesté l'en declara entierement indigne à cause de ses malverfations sur lesquelles sa Majesté prétendit qu'on lui fit son procés.

Le Pape Innocent X. Pontife d'une humeur inflexible & severe s'étoit plains

avec aigreur, & avoit fulminé une sentence contre ceux qui avoient enlevé le Marquis de Villa-Sierra d'un Monastere, fans aucun égard pour les Privileges & les immunitez de l'Eglise. Le Roi d'Espagne, Prince religieux & plein d'égards pour le saint Siege, sit rémettre le prisonnier dans le même lieu où il avoit été pris. Ce Prince voulut biendonner cette marque de respect & d'obeissance au Bref du Pape, lequel déclara dès le commencement de son Pontificat qu'il vouloit inviolablement conserver les immunitez de l'Eglise. La suise a bien fait voir la fermeté de ce Pontife, qui se brouilla avec les plus grandes Puissances de l'Europe, pour maintenir son indépendance & son pouvoir absolu dans Rome.

Depuis la disgrace & la prison du premier Ministre la faveur de Don Jouan d'Autriche n'eut plus de bornes. Il précedoit tous les Grands dans les assemblées publiques, il se mettoit sous la courtine & sous le dais auprès du Roi avec un carreau, honneur qui n'avoit point encore été accordé aux fils naturels des Rois d'Espagne. Cet excès de faveur & la hauteur avec laquelle Don Jouan d'Autriche traitoit les Grands, les rebutoit; desorte qu'ils commencerent à s'atre

## 124 HISTOIRE

tacher de nouveau au parti de la Reine Mere, qui paroissoit entierement abbatu

sous le credit de Don Jouan.

La Reine Mere d'Espagne est obl gée de fortis de la Cour.

Quoique le Roi d'Espagne eut obligé la Reine sa Mere de sortir de la Cour. & de se retirer à Tolede pour y demeurer, par les conseils de Don Jouan d'Autriche; cependant il conservoit toûjours pour elle dans fon cœur beaucoup de tendresse & de respect. Il lui donna le Gouvernement de Tolede. Il ne pouvoit s'empêcher de témoigner de tems en tems le regret qu'il avoit de ne la plus voir, & d'être éloigné d'elle si long-tems. Le jour de sainte Anne dont elle portoit le nom, il lui envoya un riche présent en pierreries, pour la consoler dans son Gouvernement de Tolede qui étoit une espece d'éxil.

Environ ce tems-là le Prince d'Orange épousa la fille aînée du Duc d'Yorck. Ce Mariage sur celebré le 15. jour de Novembre en l'année 1677. l'Evêque de Londres en sit la ceremonie à S. James dans l'appartement du Duc d'Yorck, en presence du Roi & de la Reine de la Grande Bretagne. La haute réputation que le Prince d'Orange avoit acquise pendant la guerre, en commandant l'armée des Alliez, quoiqu'il eut presque toûjours été malheureux, faisoit que le Duc & la Duchesse d'Yorck regardoient ce mariage comme un avantage pour leur fille, & qu'ils en témoignerent beaucoup de joie. Ils ne prévoyoient pas l'avenir; ils n'avoient garde de soupconner que le Prince & la Princesse d'Orange chasseroient quelque jour son

pere du Trône d'Angleterre.

Vers le commencement de l'année 1678 1678. les Espagnols commençoient à prendre le destus à Messine & dans tout le Royaume de Sicile-Le Duc de Vivonne qui faisoit la guerre en ce païs-là depuis trois ans avec assez de succès, voyant que les choses changeoient de face, & que les Espagnols reprenoient soutes les places qu'il avoit conquises. demanda à revenir en France, pour vaquer à ses affaires domestiques qui demandoient sa presence. Le Roi envoya le Maréchal de la Feuillade, pour le dégager de Messine, dont les Espagnols s'étoient emparé par l'intelligence des Messinois. Ce peuple volage se remit sous le joug des Espagnols avec la même legereté qu'il l'avoit secoué peu d'années auparavant. Cependant leur revolte coûtai des sommes infinies, sans aucun fruit à læ France & à l'Espagne avec la vie d'une infinité de braves gens des deux Nations.

Le mystere & le secret contribue plus

## 226 HISTOIRE

Le seeret que tout le reste au succès des grandes est neces affaires, principalement à la guerre. C'est saire, principa- ce qui faisoit réussir toutes les entreprises-lement à du Roi de France. Il ne communiquoit la guer- ses desseins qu'à son Ministre, qui lui gardoit sidelement, le secret Louis XIV.

gardoit fidelement le secret. Louis XIV. partit de S. Germain pour aller faire le siege de Mets. Il sit investit en même tems Mons, Namur, Gand, Ypres & Charlemont; desorte que les ennemis en suspens ne soavoient quelle place dégar-nir ou fortisser, dans l'incertitude du veritable dessein du Roi. Le Gouverneur des Païs-bas retira la garnison de Gand pour la jetter dans Ypres, croyant avec quelque vrai-semblance que les François ne pensoient nullement à faire le siege de la Capitale de Flandre. Dès le moment que la garnison sut dehors, la Ville fut investie les premiers jours de Mars, nonobstant la rigueur de la saison; le Roi en personne commandoit le siege. L'Escaut & la Lys partagent la Ville, & en rendent les approches difficiles: outre cela les Assiegez lâcherent leurs écleses qui inonderent tout le Païs aux environs. Cependant la Ville fut renduë dés le 9. jour de Mars. Don Francisco Pardo Gouverneur de la Place, ne voulant pas attendre jusqu'à la derniere extremité, rendit aussi la Citadelle au bout de quatre jours.

Dans le même tems que Louis XIV. prenoit Gand, Capitale du Brabant, le Duc de Navailles qui étoit entré dans la Sardaigne, assiegeoit & prenoit Puycer-da Capitale de la Province. Le Comte de Monterey, Viceroi de Catalogne, marcha au secours de cette place, dont la prise pouvoit faciliter d'autres conquêtes.

Dans l'épuilement où se trouvoient alors les finances d'Espagne, plusieurs, Grands signalerent leur zele par les donsvolontaires qu'ils firent au Rois Dons Jouan d'Autriche fit fondre toute sa vais-Telle d'argent. Les Ducs d'Albe & d'Ofsone, le Marquis d'Astorga donnerent chacun cent mille écus pour les besoinspressans de l'Etat; cependant ils ne purent empêcher la prise de la Ville de Puycerda qui se rendit aux François sur las fin du mois de May. Cette Ville est située sur la plus haute montagne des Pyrennées. Sa situation la rend presque: inaccessible. Les Espagnols y avoient encore ajoûté de bonnes fortifications depuis que cette Ville leur avoit été rendue par la paix.

Il est à propos d'interompre ces recits Mariage du Prinde guerre & de sieges par une narration co Char, d'une autre nature, pour parler du mariage du Prince Charles de Lorraine avec nez

K vj.

la Reine Douairiere de Pologne. L'Empereur s'étoit rendu à Neustat pour y recevoir le Prince. Il lui donna le fauteuil, ce qui parut extraordinaire.La ceremonie du mariage fut faite par trois Evêques dans la Chapelle du Château en presence de leurs Majestez Imperiales, de l'Imperatrice Douairiere, & de l'Archiduchesse Marianne, de tous les Seigneurs & de toutes les Dames de la Cour. L'Imperatrice Douairiere demeura toûjours auprès de la Princesse sa fille & l'accompagna par tout. Le lendemain du mariage, le Prince de Lorraine envoya à la Reine son Epouse un gros diamant, un saphir & une perle appellée l'œuf de pigeon à caule de sa figure, deux autres perles en forme de poires accompagnées d'un tour de gros diamans de tres grand prix. L'Empereur sit la dépense de tous ies sestins & de toutes les sêtes.

La guerre qui duroit depuis l'an 1672. fatiguoit infiniment tous les Alliez. Ils soupiroient après la paix, les Conferences de Nimegue duroient depuis longtemps par les obstacles continuels que le Prince d'Orange & les Espagnols faisoient naître chaque jour. Cependant les Ministres de France & de Hollande ayant achevé de regler les articles qui étoient en contessation, consommerent ce grand

ouvrage. Par ce Traité les Hollandois s'obligeoient de ne plus assister ni directement ni indirectement les ennemis du Roi de France. Les Plenipotentiaires de Hollande s'étant rendus chez le Maréchal d'Estrades signerent la paix le 12. jour d'Août. Les deux Nations s'embrasserent avec la même cordialité après une guerre aussi longue & aussi acharnée, que s'ils eussent été toûjours en paix & bons amis.

La prise de Gand & de plusieurs autres places tres-importantes mettoit le Roi en état de faire d'autres conquêtes; cependant touché des malheurs de l'Eusope, il aima mieux renoncer à tous ses avantages, pour faire une paix generale, que de continuer la guerre plus longtems. Il dicta lui même les articles de la paix. Les Hollandois les accepterent d'abord; les Espagnols y souscrivirent ensuite: ensir l'Empereur & les Princes du Nord, à la reserve du Marquis de Brandebourg qui vouloit encore continuer la guerre contre le Roi de Suede, auquel il avoit enlevé plusieurs places.

Le Prince d'Orange avoit fait tous ses LePrines efforts pour empêcher les Hollandois de ge s'opfigner la paix. Il lui fâchoit de quitter pose à la le commandement des armées qui lui Paix, donnoit un si grand relief parmi les Al-

Hrsrotte liez, & de se voir reduit à la condition de fimple Republicain. Il voulut faire un dernier effort pour rompre la paix après même que le Traité lui eut été notifié par les Hollandois. Il esperoit que s'il pouvoit surprendre le Duc de Luxembourg General de l'armée de France, & gagner sur lui une bataille, ce nouvel incident pourroit changer tout à coup la face des affaires, & renouveller la guerre. Dans cette esperance le Prince d'Orange avec cinquante mille hommes & quarante pieces de canon, parut fort près de l'armée Françoise qui se tenoit tranquille & en repos dans ses quartiers, ayant appris que la paix venoit d'être signée en-tre la France & la Hollande. Le Duc de Euxembourg ne vouloit point croire les premieres nouvelles qu'on lui apporta, que l'armée ennemie marchoit & que les premiers bataillons paroiffoient déja : sur la hauteur de l'abbaye de S. Denis. Le combat fut sanglant & opiniatre; l'armée des Alliez battue de tous cotez, abandonna le champ de bataille aux vainqueurs. Dès le lendemain, le Prince d'Orange envoya faire un compliment au Duc de Luxembourg sur la conclu-fion du Traité de paix, & lui proposer une suspension d'armes pour le reste de la campagne. Ce nouveau succès obligeale Marquis de Brandebourg d'accepter la paix comme les autres Alliez, & de rendre à la Suede toutes les Villes qu'il avoit conquises; desorte que la paix sur generale, & toute l'Europe se vit en paix. La bataille de saint Denis sut donnée le 14. d'Août 1678; quatre jours

après que la paix eut éte signée.

On avoit resolu dans les Cours d'Allemagne & d'Espagne de donner au Roi-Catholique en mariage la Princesse Imperiale, mais elle n'avoit encore que quatre ans, lorsqu'elle lui fut accordée. Il auroit été obligé d'attendre encore plusieurs années pour se marier; desorte qu'il donna ordre au Marquis de Balbases son Ambassadeur à la Cour de Franee, de demander Mademoiselle fille aînée de Monsieur & de la Princesse d'Angleterre sa premiere semme. Le Roi agréa la demande, & chargea en même rems le Chancelier de France, le Maréchal Duc de Villeroy; le sieur Colbert, Ministre & Secretaire d'Etat, de dresser les articles du contrat de ce mariage. Quand le Roi d'Espagne eut la nouvelle que Mademoiselle lui étoit promise en mariage, il fit chanter le Te Deum dans l'Eglise de Notre Dame d'Atocha. Toures les maisons de Madrid furent éclairées de flambeaux de cire blanche, on fit

des feux de joye dans toutes les rués. Cent cinquante Cavaliers des meilleures Maisons d'Espagne sirent une mascarade, ou espece de Tournoy à Cheval. Le contrat sut signé à Saint Germain en Laye le 9. jour de Juillet. Le Roi d'Espagne sit part de son mariage à la Reine sa Me-

1679. re qui étoit toûjours à Tolede.

Ce Prince nomma Don Rodrigue de Sylva de Mendoce, Duc de Pastrane & de l'Infantade pour son Ambassadeur extraordinaire auprès du Roi Tres-Chrétien; & pour porter à Mademoiselle de sa part les presens de mariage. Le Roi de France nontma le Prince de Conty pour épouser Mademoiselle au nom du Roi d'Espagne. Le Duc de Pastrane lui donna le portrait du Roi son Maître dans une boëte d'or enrichie de gros diamans. Il lui donna aussi un grand souper où se trouverent Monsieur, Madame, Mademoiselle, avec une compagnie choisse parmi les Seigneurs, les Princesses & les Dames de la Cour.

Le Roi choisit Fontainebleau pour faire la ceremonie du mariage qui sut celebré le 3 r. jour d'Août, les siançailles ayant été faites le 30. Monseigneur le Dauphin & Monsieur menerent Mademoiselle dans l'appartement du Roi. Le Cardinal de Bouillon, qui faisoit la

ceremonie du mariage benit treize pieces d'or & un anneau d'or & d'argent mêlez ensemble. Il le donna au Prince de Conti qui mit l'anneau au doigt de Mademoiselle, & lui donna les treize pieces d'or en foi de mariage au nom du Roi d'Espagne.

Depuis la benediction nuptiale, Mademoiselle devenue Reine d'Espagne marcha toûjours la premiere; on lui donna l'eau benite avant le Roi & la Reine. De même on lui porta le Livre des Evangiles à baiser la premiere. Le Roi à genoux tenant la main sur ce Livre sacré jura de garder la paix avec l'Espagne. Le Marquis de Los Balbases s'approcha du Roi, sour être témoin du serment.

Le Due de Pastrane, Ambassadeur extraordinaire d'Espagne, allant saluer la Reine, se couvrit en lui parlant. Il mit un genou en terre pour lui donner la lettre du Roi son Epoux. Plusieurs Gentilshommes Espagnols se mirent de même à genou, & baiserent la main de la Reine. Le 15. jour de Septembre un Courier extraordinaire apporta au Marquis de Los Balbases des lettres du Roi, par lesquelles on sui mandoit que Don Jouan d'Autriche étoit malade à l'extremité, & qu'il avoit reçu les derniers SaHISTOIRE

ra mala cremens. Il mourut le 4. Septembre? die a la Il étoit né.en l'année 1629. fils naturel mort de du Roi Philippe IV.. Peu de tems après sa naissance, sa mere prit l'habit de Religieuse des mains du Nonce, qui fut dans la suite le Pape Innocent X. Don Jouan fut reconnu en qualité de fils du Roi, qui lui donna le Grand Prieuré de Castille de l'ordre de Malthe. Il l'envoya faire la guerre en Portugal, en qualité de Generalissime des armées de terre & de mer. Il soûmit la Ville de Naples, qui s'étoit revoltée pour s'eriger en Republique. Il fut envoyé en Flandres pour y commander les troupes d'Espagne. Aprés la paix des Pyrennées il alla faire la guerre aux Portugais. Dès que le Roi son pere sur mort, il se retira à Consuegra, residence ordinaire des Grands-Prieurs de Castille. Depuis la majorité de Charles II. il revint à la Cour & fur chargé des affaires en qualité de premier Ministre. Deux jours après sa mort, le Roi d'Espagne alla à Tolede voir la Rei-. ne sa mere. Ils répandirent l'un & l'autre beaucoup de larmes en cette premiere entrevûe. Il la pria tres-instamment de retourner à Madrid le plutôt qu'elle pourroit. Il alla trois lieues au devant d'elle, quand il eut appris que cette Princesse étoit partie de Tolede, & la con-





duisit à Aranjuez. Ils vinrent à Madrid dans le même Carosse, accompagnez de tous les Grands d'Espagne & d'une foule innombrable de peuple, qui sit des illuminations pendant trois jours pour rémoigner la joye extrême que lui caufoit le retour de la Reine.

Enfin la nouvelle Reine d'Espagne partitle 20. jour de Septembre, pour aller dans ses Etats. Elle monta en Carosse avec le Roi, la Reine, Monsseur & Madame qui l'accompagnerent jusqu'à deux lieuës de Fontainebleau. Là ils se separerent du Roi & de la Reine & se dirent adieu en repandant beaucoup de larmes. Madame la conduist jusqu'à Orleans, & Monsseur jusqu'à Amboise.

La Reine étant arrivée à S. Jean de La jeune Luz sur la Riviere de Bidassoa qui separe Reine les deux Royaumes, elle y trouva les gre arriprincipales Dames de sa suite, ses grands ve sur la fronciere Officiers qui l'attendoient sur la fron-à saint tiere; le Roi étoit demeuré à Burgos Jean de avec toute sa Cour. Ce Prince étoit alors dans sa 19. année. La Reine s'étoit habillée à l'Espagnole, avant que de se montrer devant le Roi. Elle voulut se jetter à ses genoux en l'abordant; il ne voulut pas le permettre. Il la salua à la maniere d'Espagne, en sui serrant les deux-bras sans la baisse.

Cette année fut illustrée par plusieurs grands mariages; car outre celui du Roi & de la Reine d'Espagne, l'Infante de Portugal, fille du Prince Regent, époufa le Duc de Savoye; la Princesse Ulrique Eleonore sœur du Roi de Dannemark fut mariée au Roi de Suede. Le mariage de Monseigneur le Dauphin avec la Princesse, sœur du Duc de Baviere fut signé au mois de Decembre pour terminer glorieusement cette année: mais la ceremonie de ce grand mariage ne se fit que le 7. jour de Mars à Châlons. On y peut encore ajoûter celui de Mademoiselle de Blois, fille legitimée de France, avec le Prince de Conti.

Par le traité de paix conclu depuis peu à Nimegues, le Roi d'Espagne s'étoit obligé de faire ceder à la France, par l'Evêque & le Chapitre de Liege, la Ville & le Châreau de Dinan dans le cours de l'année pour tout delai, à faute de quoi le Roi d'Espagne remettroit dans ce tems-là la Ville de Charlemont à sa Majesté. L'année finit sans que l'on se mit en devoir d'executer le traité. Le Roi sit sommer le Duc de Villa-Hermosa, Gouverneur de Flandres de lui remettre Charlemont. Sur son resus les troupes Françoises entrerent en Flandres & dans le pais de Luxembourg, pour y

237

subsister aux dépens des Espagnols jusqu'à l'execution du traité. Quatre mille chevaux entrez en Flandre, trois mille chevaux dans le Luxembourg obligerent les Liegeois de remettre Dinan entre les mains du Roi de France pour délivrer le pais de ces hôtes incommodes, qui y vivoient à discretion,

Ce fut au commencement de l'année 1680; 1680. que toutes les Nations de l'Europe consentirent d'un commun accord de donner à Louis XIV le surnom de Grand. Les succès qu'il avoit eus pendant la derniere guerre, les grandes actions qu'il avoit saites en resistant à cette soule d'ennemis qua l'attaquoient de tous côtez, sans avoir pu entamer ses Etats, charmerent les Etrangers, lesquels pour immortaliser ses victoires, lui donnerent eux-mêmes de vive voix & dans leurs écrits le nom de Grand.

Il arrivoit souvent des disputes sur mer entre les vaisseaux de France & ceux les vaisseaux d'Espagne qui refusoient de baisser le d Espapavillon, mais ensin cette affaire sur re-gue ont ordre de glée. Les vaisseaux d'Espagne eurent or-baisser dre de baisser le pavillon devant ceux pavillon de France. Le Roi d'Espagne consentit les Francensore de ne plus prendre à l'avenir le soiste ettre de Conte-Duc de Bourgogne, afin que rien ne put troubler la paix entre

· les deux Monarques. Il rendit aussi au Marquis de Villars Ambassadeur de France à la Cour de Madrid les immunitez de son quartier qui lui avoient été ôtées, contre l'usage ordinaire.

Dès le 15. jour de Decembre en l'année 1679. le Roi, la Reine & Monseigneur le Dauphin envoyerent leur procuration à Munich au Sieur Colbert, Ministre & Secretaire d'Etat, pour dresser & signer le contrat de mariage du Dauphin de France avec la Princesse Anne-Marie Victoire, sœur de l'Electeur de Baviere. Le Roi nomma en même tems la plupart des Officiers de la Maison de Madame la Dauphine, pour aller au devant d'elle jusqu'à Scelestate L'Evêque de Condon premier Aumônier, le Duc de Richelieu Chevalier d'honneur, le Marquis de Bellefonds premier Gentilhomme, La Duchesse de Richelieu. Dame d'honneur de la Reine, fut nommée pour avoir la même place auprès de la Dauphine, la Maréchale de Rochefort, Dame du Palais de la Reine, fut choisie pour être Dame d'atour de la Dauphine. Cette Princesse étoit fille de Ferdinand Marie, Electeur de Baviere, & de Henriette Adelaide de Savoye. Ce mariage avoit été proposé & comme resolu des l'année 1670. Cette esperance

stit que l'Electeur de Baviere ne prit point de parti, & qu'il garda une parfaite neutralité pendant la guerre, quelques pressantes sollicitations que put lui faire l'Empereur, pour se joindre aux autres Princes de l'Empire. Le Cardinal de Bouillon Grand-Aumonier de France sit la ceremonie de ce mariage à Châlons le 7. jour de Mars. Le Roi s'y étoit rendu avec la Reine, le Dauphin leur fils unique, & toute la Cour de France. Le mariage sut consommé dans la même Ville, d'où la Cour étant partie incontinent arriva à Saint Germain en Laye le 18. jour de Mars.

Depuis la mort de Don Jouan d'Au-1680 triche le Roi d'Espagne gouvernoit luimême les affaires de son Etat sans le secours d'un premier Ministre. Il choisit enfin le Duc de Medina-Celi, pour le revêtir de cette importante Charge. L'Envoyé de l'Electeur de Brandebourg étoit alors sur le point de partir, pour retourner en Allemagne, après s'être acquité de sa commission. Le premier Ministre lui envoya une chaîne d'or de la valeur de cent cinquante pistoles. Il la vint reporter lui-même, & la rendit au Duc de Medina-Celi, en disant qu'il aimoit mieux dire l'avoir perdue, que d'accepter un present indigne de l'Electeur son Maître.

## 246 HISTOIRE

Pour aider & soulager le premier Ministre, le Roi mit dans son Conseil d'Etat le Comte d'Oropeza, le Marquis de Los-Velez Viceroi de Naples, le Duc de Villa-Hermosa Gouverneur de Flandres, le Duc d'Albuquerque & l'Inqui-siteur General. Ce Conseil d'Etat sut autrefois institué par l'Empereur Charles-Quint en l'année 1526. On y examine les services, le merite & la capacité de ceux qui pretendent aux Viceroyautez & à tous les autres grands emplois. On y regle les plus importantes affaires de la Monarchie, souvent même on y prend connoissance des affaires des autres Conseils. Le Roi en est le President, le nombre des Conseillers n'est pas fixe. Le Conseil des Finances ou de Hazienda fut établi par Philippe III. en l'année 1602. Les Conseils se tiennent toûjours à Madrid.

Dans les derniers traitez de paix, le Roi d'Espagne avoit renoncé au titre de Comte-Duc de Bourgogne. Les Anglois & les Hollandois parurent s'allarmer de cette renonciation. Le Roi ne leur sit point d'autre reponse pour calmer leur inquiétude, sinon que ses prétentions étoient sondées sur une cession faite en bonne forme, exprimée dans le traité de Nimegue, & autres traitez conclus avec

avec le Roi d'Espagne, lequel depuis ce tems-là s'est abstenu de prendre le titre du Duc de Bourgogne, comme il a cessé de prendre le titre de Roi de Portugal. des Provinces Unies, des Comtes d'Artois & de Roussillon.

Pendant la guerre on avoit fabriqué en Espagne une grande quantité de monnoye de cuivre qui avoit eu cours affez long-tems. Le Roi abolit toute cette monnoye, & ordonna de porter en divers bureaux établis à cet effet, toutes les especes de cuivre. On distribuoit aux porteurs, des billets payables dans fix mois. Il y avoit pour plus de quinze millions de cette monnoye décriée. Les Marchands & le peuple étoient mena-cez de tout perdre, s'ils refusoient de prendre les billets qu'on leur donnoit pour leur argent.

Pour arrêter les profanations & les Severité impietez des Juifs & l'insolence d'un du Tri-grand nombre de malfaicteurs, le Roi l'inqui. d'Espagne ordonna que l'on fit une exe-sition. cution publique & solemnelle des plus coupables qui furent condannez par le Tribunal de l'Inquisition. Ce redoutable Tribunal n'a été connu dans l'Europe qu'au commencement du 13. siecle. Avant ce tems - là les Evêques & les Magistrats faisoient la recherche des He-

Tome VIII.

retiques, & les punissoient selon la ri-gueur des Canons. Le grand nombre d'heresies qui parurent vers la fin du 12. siecle, firent naître la pensée d'éri-ger ce Tribunal. Les Papes exhorterent les Princes à faire punir dans leurs Etats

les Héretiques opiniâtres. Innocent IV. en l'année 1251. choisit les Dominicains pour faire la recher-che des Heretiques, sous l'autorité des Evêques. On érigea plusieurs Tribunaux en Italie & dans les Royaumes dépendans de la Couronne d'Arragon. Sous le Regne de Ferdinand & d'Ísabelle l'Inquisition sut établie dans le Royaume de Castille. Enfin les Bulles des Papes donnerent un plein pouvoir aux Religieux de saint Dominique, de connoître des crimes d'Heresie, & de les punir sans avoir recours aux Evêques, qui furent entierement exclus de cette jurisdiction. La Reine Isabelle en l'année 1483. obtint une Bulle du Pape Sixte IV. pour établir une Charge d'Inquisiteur General dans les Royaumes d'Arragon & de Valence & dans la Catalogne, avec un Conseil suprême de l'Inquilition.

Ce Conseil est composé de l'Inquisiteur que le Roi nomme, & que le Pape confirme, de cinq Conseillers, dont l'un doit être Dominicain, conformément à l'Edit de Philippe III. d'un Procureur Fiscal, d'un Secretaire de la Chambre du Roi, de deux Secretaires du Conseil, d'un Alguazil Major, d'un Receveur, de deux Delateurs, de deux Qualificateurs & Consulteurs. Les Officiers de l'Inquisition ne sont justiciables que de ce Tribunal, Il les met à couvert de la Justice ordinaire, tres-severe en Espagne. Les autres Inquisitions dépendent du Conseil Suprême. Elles ne peuvent faire d'éxecution que l'on appelle Auto, sans la permission du Grand Inquisiteur.

Tous ceux qui veulent entrer dans les Charges de l'Inquisition, sont obligez de prouver qu'ils descendent de vieux Chrétiens, & qu'aucun de leurs ancêtres n'a êté repris de l'Inquisition pour crime d'heresse ou d'infidelité. Un homme accusé demeure dans les prisons, sans sçavoir de quel crime on l'accuse, ni quels sont les témoins qui déposent contre lui.Il ne peut sortir qu'en avouant une faute, dont quelquefois il n'est pas coupable, & que le desir de la liberté lui fait avouer. Quoique la famille soit taxée d'infamie, on est exclus de tous moyens de se défendre ; car il n'y a nulle confrontation de témoins. Sous prétexte que ce Tribunal affecte un secret invio-

HISTOIRE lable, il procede contre les Heretiques,

contre les Chrétiens Judaïsans, & les Marannes ou Mahometans secrets, dont Pexpulsion des Juis & des Maures qui

furent chassez par Ferdinand & Isabelle,

a rempli toute l'Espagne.

Les Actes de l'Înquisition d'Espagne que l'on nomme le Tribunal du Saint Office, font regardez comme des ceremonies religieules parmi les Espagnols; c'est pourquoi on les appelle Autos de Fé, ou Actes de Foi. Ils le font à l'avenement des Rois à la Couronne, ou à leur majorité, afin qu'ils soyent plus celebres & plus authentiques. Le dernier se fit en l'année 1632. au commencement du Regne de Philippe IV. Celui dont on parle maintenant à été fait dans l'année du mariage de sa Majesté Catholique.

Le 30. du mois de May les Ministres du Tribunal de l'Inquisition, précedez de leur bannierre, allerent en cavalcade, du Palais à la grande Place, où l'on publia au son des Trompettes & au bruit des Tymbales, que l'on feroit un Acte public de l'Inquisition le 30. du mois de Juin, dans la grande Place de Madrid, vis-à-vis le balcon du Roi. La chaise de l'Inquisiteur étoit sous un dais; les criminels étoient placez sur le seçond amphitéatre dans des manieres de cages ouvertes par le haut. Le Roi, les Reines, toutes leurs Dames, les Ambaffadeurs, les Seigneurs, les Grands d'Efpagne occupoient divers balcons, le long & aux côtez de l'amphitéatre.

La ceremonie commença par une procession. Le Duc de Medina-Celi premier Ministre portoit l'Etendart de l'Înquisition: c'est un Privilege hereditaire à sa famille. Une Croix blanche précedoit le corps des Dominicains. Le Roi, la Reine d'Espagne, la Reine-Mere & toutes les Dames parurent sur les balcons vers les sept heures du matin. Douze. tant hommes que femmes, ariverent la corde au cou, la torche à la main, ayant sur la tête des bonets de carton hauts de trois pieds, sur lesquels leurs crimes étoient écrits, ou representez en disserentes manieres. Cinquante autres suivoient ces premiers, une torche à la main, couverts d'une casaque sans manches, de couleur jaune avec une grande Croix rouge de Saint André, devant & derriere. C'étoient des Juiss repen-. tans, condamnez à quelques années de prison. Derriere eux venoient vingt Juifs, hommes ou femmes, relaps pour la troisiéme fois, & condamnez au feu-Ils portoient des casaques de toille pein-Liij

te qui representoient des slammes & des diables.

Le Grand Inquisiteur marchoit le dernier, vêtu de violet, accompagné du President du Conseil de Castille. Le Roi d'Espagne debout & tête nuë, ayant à son côté un Grand qui tenoit l'Epée Royalle élevée, jura d'observer le ser-ment dont un Conseiller du Conseil Royal de l'Inquisition venoit de faire la lecture. Parmi les vingt personnes condamnées au feu, six hommes & deux femmes ne voulurent jamais reconnoî-tre leurs erreurs, ni se repentir de leur impieté. Une jeune femme fut renvoyée en prison, parce qu'elle protestoit toûjours qu'elle étoit innocente; on crut qu'il falloit de nouveau examiner son procès. Parmi les criminels, on en trouva quelques - uns convaincus de bigamie, de sortileges, de profanation des choses saintes. Cette ceremonie dura jusqu'à neuf heures du soir. Ensuite on acheva la Messe, & l'Inquisiteur revêtu de ses habits Pontificaux donna l'absolution à ceux qui se repentoient. Le Roi d'Espagne se retira, & les criminels furent livrez au bras seculier, & conduits sur des ânes à 300. pas hors de la porte. Ils furent executez après minuit; les obstinez brûlez vifs, les repentans étranglez avant que d'être jettez au feu.

## CHAPITRE IV.

Un Tremblement de Terre accompagné de tempêtes & d'inondations, cause des ravages incroyables dans toute l'Espagne.

E terrible exemple de Justice que l'on venoit de voir à Madrid dans le supplice de tant de criminels ne fut pas capable d'intimider les malfaicteurs, pour les faire rentrer en eux-mêmes. Huit jours après cette cruelle execution on prit un Religieux en habit de séculier avec des armes à feu, en compagnie d'une troupe de bandis. Le Duc de Veraguas Viceroi de Valence fit demander à des Theologiens, s'il pouvoit connoître de cette affaire. Ils lui repondirent qu'il le pouvoit avec: l'approbation de la Justice Ecclesiastique; mais le Duc passa outre, & sans tant de formalitez fit pendre le Religieux, sans en rien communiquer à l'Archevêque. Ce Prélat en fut tres-offensé, & sit publier un Interdit. Le peuple se souleva, le Viceroi sut obligé de se renfermer dans son Palais, sans oser se montrer. On l'a rappellé pour lui faire rendre compte de sa conduite.

L iiij

1680

Depuis le commencement du mois de Septembre, les Royaumes d'Espagne & de Naples ont été affligez par des orages & des tonneres continuels qui rui-nerent les campagnes & firent perir beaucoup de monde. Le Tage & le Mançanarez déborderent avec beaucoup de violence, entraînant hommes, troupeaux, arbres, renversant les Ponts & les Maisons. Les inondations causerent par tout de grands ravages, mais principalement à Madrid. Le petit Ruisseau du Prado, Maison Royale, s'ensta tellement, qu'il renversa les murailles de Notre-Dame d'Atocha. Tous les jardins furent ruinez par les eaux du Mançanarez. Le nouveau Pont de Tolede composé de seize arca-des sut détruit & emporté par la violen-ce de l'inondation. Le Roi & la Reine d'Espagne qui étoient allez le matin à Notre-Dame d'Atocha par devotion, furent sur le point de perir en retournant; les Muses qui trasnoient leur Carosse furent renversées par la force de l'inondation. On fut obligé de retirer leur Carosse à force de bras. Leurs Majestez délivrées de ce grand danger ne purent arriver jusqu'à leur Palais,&furent obligées d'aller au Buen-Retiro, en attendant que les eaux fussent écoulées. Le Roi, la Reine, les Grands & le peuple rendirent des graces publiques à Dieu, de ce qu'il les avoit délivré de ce grand danger par une espece de miracle.

Une autre espece de fleau causa en- L'Espas core de grands ravages en divers endroits gne est de l'Espagne, & principalement dans de divers la Ville de Malaga. On y sentit un grand seaux tremblement de terre, qui dura peu, mais avec des secousses si violentes, que tous les habitans en furent consternez. & penserent mourir d'effroi. Les murailles, les boulevarts, les tours du côté de la mer furent renversées. Mille sinquante - sept maisons furent détruites ; plus de deux mille maisons furent tellement endommagées par les secousses, qu'on ne pourra plus les habiter sans les rebâtir. Plusieurs Palais, plusieurs Eglises, quinze Couvens de Religieux ou Religieuses ont été ruinez, un grand norabre de personnes ont été écrasées sous les ruines de douze cent maisons dans la Ville & dans les Fauxbourgs. Les autres habitans effrayez se sauverent à la campagne, craignant de perir dans la Ville par quelque nouvelle secousse.

Quelques jours après le tremblement de terre, un vent impetueux qui s'éleva pendant la nuit, renversa une partie de la couverture de l'Escurial; brisa les vitres de l'appartement du Roi, & arra-

Ly

HISTOIRE cha plusieurs arbres dans ses jardins. La terre s'entr'ouvrit en plusieurs endroits, & jetta de l'eau en si grande quantité, qu'elle sit enser & deborder les rivieres. Une partie de la montagne voisine de Pizarra fut renversée; les hommes & les bœufs qui labouroient furent jettez bien loin par terre. La muraille d'une Eglise s'ouvrit de la largeur de quatre pieds, & se rejoignit ensuite. Dans la Ville de Velez-Malaga la terre s'ouvrit & engloutit la riviere qui passe auprès; & se rejoignant ensuite avec un grand bruit, elle repoussa les eaux avec tant de violénce, qu'elles s'éleverent à plus de dix piques au dessus des maisons, dont elles en enfoncerent une grande partie par leur chute. La maladie contagieuse & la di-sette se joignant aux autres sleaux, sit encore perir une grande quantité de monde.

Les Préteurs, Consuls & Magistrats de la Ville de Strasbourg reconnurent sa Majesté Tres-Chrétienne pour leur Souverain Seigneur & Protecteur le 30. jour de Septembre, à condition de laisser dans la Ville le libre exercice de la Religion, tel qu'il étoit dans l'année 1624. Le Magistrat avec tous ses droits, les Tributs & Maîtrises, la Jurisdiction civile & criminelle, toute la Bourgeoi-

Le demeurerent exemtes de toutes contributions & autres payemens. Tous les impots ordinaires & extraordinaires demeurent à la Ville pour sa conservation avec la libre jouissance du Pont du Rhin. de toutes leurs Villes, Bourgs & Villages, maisons champêtres & terres qui leur appartenoient. Sa Majesté leur accorda une amnistie de tout se passé, tant au public qu'à tous les particuliers, sans aucune exception. Les troupes du Roi entrerent dans Strasbourg, & en prirent possession le 30. jour de Septembre. En même tems le Duc de Mantouë Le Dec

consentit aussi de recevoir garnison Frantous
coise dans Cazal, dont la Souveraineté consent lui demeurera toújours. Le Marquis de de rece-Boufflers avec ses Dragons prit possession garnison de la Citadelle. Le Sieur Catinat y entra françois avec l'Infanterie, & releva les Dragons Caral, qui retournerent au camp. La garnison étoit de deux mille cinq centFantassins & de cinq cent Cavaliers que les habitans ont reçu avec beaucoup de joye.

Les Puissances de l'Europe parurent allarmées de la reduction de Strasbourg & de Cazal qui s'étoit faite avec tant de mystere, de secret, de promptitude. On crut que cet évenement alloit re-

mouveller infailliblement la guerre, dont on ne faisoit que de sortir; mais le Roi

L vi

de France prétendoit que depuis le Traité de Munster la Ville de Strasbourg, capitale de l'Alsace, étoit comprise dans la cession qu'on lui avoit faite de cette Province. La paix de Nimegue étoit conforme à celle de Munster sur cer article; desorte que le Roi crut qu'il pouvoit user de ses droits. & se mettre en possession d'une place qui lui avoit été cedée par deux Traitez. Les Allemands avoient projetté de se saisir du Pont de Strasbourg, & de frustrer le Roi de ses prétentions. Les troupes de France intimiderent les habitans, qui ne se voyoient nullement en état de se défendre, ni d'être secourus assez promptement par les troupes de l'Empire, desorte que la capitulation fut signée & executée sur le champ. Le Roi se rendit à Strasbourg, pour y donner ses ordres.

La prife de Cazal & de Strafbourg allarme les Puissan-4es.

Les Espagnols furent moins touchez de la réduction de Strasbourg, que de celle de Cazal, place extrêmement à leur bienséance à cause du voisinage du Milanez & du Piémont. Les Espagnols sous le Regne de Louis XIII, l'avoient assispée plus d'une sois; mais le Cardinal de Richelieu l'avoit secourue si à propos, qu'ils furent toûjours obligez de lever le siege. Pendant les guerres civiles de France, les Espagnols s'en emparement;

& la rendirent au Duc de Mantoué. Charles III. son successeur ne se croyant pas en état de dessendre cette place contre le Roi d'Espagne & le Duc de Savoye, offrit d'y faire entrer une garnison Françoise, & de la mettre sous la protection de la France, pour se garantir des insultes & des surprises de ses voisins.

Si les Princes & les Puissances temporelles virent avec beaucoup d'inquiétude & de chagrin la reduction de Cazal & de Strasbourg, le Pape sut encore bien plus allarmé de ce qui se passoit en même tems au sujet de la Regale. Les Prélats de France assemblez à Paris par ordre du Roi, crurent qu'il étoit de leur devoir de s'opposer à quelques prétentions de la Cour de Rome, qui blessoient les Libertez de l'Eglise Gallicanne. Les Prélats sirent une Declaration le 19. jour de Mars, dans laquelle ils établirent quelques principes en quatre propositions, pour regler la puissance du Pape.

PREMIERE PROPOSITION: Que le Pape, ni l'Eglise n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des Rois: qu'ils ne peuvent être déposez, & que leurs Sujets ne peuvent être absous du serment de sidelité, pour quelque sujet que ce puisse être.

11. Que le Concile General est audessus du Pape, selon les Canons du Concile de Constance, que l'Assemblée déclare avoir eu toute la force & l'approbation de l'Eglise, n'approuvant pas le sentiment de ceux qui soûtiennent, qu'ils n'ont lieu que dans le temps du Schilme.

III. Que l'Usage de la puissance du Pape doit être limité par les Canons, & que tout Souverain Pontife qu'il est, il ne peut rien faire au préjudice des an-ciens usages & des Libertez de l'Eglise

Gallicane.

IV. Que le Pape a la principale auvorité dans les choses qui regardent la Foi; mais que ses décisions ne sont pas certaines, sans le consentement de l'Eglise. Il est aisé de conclure que cette Declaration toute contraire aux prétenzions de la Cour de Rome, chagrina infiniment le Pape ; & ce Pontife ne manqua pas d'en témoigner son ressentiment, prenant parti contre le Roi dans la guerre que toutes les Puissances de l'Europe

Diffe- conjurées & liguées ensemble déclarerend en rent peu de tems a rès à la France.

re les Les Espagnols eurent un grand diffe-Eipagnols & rend contre les Portugais au sujet d'une Colonie que ceux-ci avoient établi dans Colonie. l'Amerique, sur les bords de la Riviere

255

de la Plata.Le Gouverneur de Buemos-Ayres, resolut de chasser les Portugais de cette Colonie naissante; ce qu'il fit étant le plus fort sans beaucoup de resistance. Il prit le Fort nouvellement bâti, qu'il abandonna au pillage. Tous les Portugais demeurerent prisonniers de guerre, toutes les maisons & les fortifications furent démolies. Cette affaire fit grand bruit dans les Cours de Lisbone & de Madrid. Mais pour empêcher que la guerre ne s'allumât entre les deux Nations, il fut reglé dans une Conference, que le Roi d'Espagne feroit punir exemplairement le Gouverneur de Buenos-Ayres, lequel avoit attaqué & chassé les Portugais de leur nouvelle habitation, qu'on leur rendroit tout ce qu'on leur avoit pris, & qu'on les dédomageroit entierement, que tous les Prisonniers seroient mis en liberté. Cette Capitulation contenoit encore plusieurs autres arricles qui furent executez de bonne foi de part & d'autre; desorte que les Poraugais chassez de leur Colonie, y furent bien-tôt rétablis.

La naissance du Duc de Bourgogne, 16822 qui vint au monde le 6. jour d'Août, remplit de joye toute la France. Le Roi lui envoya la Croix du Saint Esprit par le Marquis de Seignelay Secretaire d'E HISTOIRE

rat & Trésorier de l'Ordre. On distribua de grandes sommes d'argent pour les pauvres & pour délivrer des prisonniers. On fit part de cette naissance aux Ministres des Princes Etrangers & aux Ambassadeurs, qui furent priez d'assister au Te Deum de la Cathedrale. La joye de Louis XIV. fut extrême; tous les peuples firent connoître combien ils y étoient sensibles par les réjouissances que l'on sit & les fêtes publiques que l'on donna dans Paris & dans toutes les grandes Villes du Royaume.

Ces grandes réjouissances furent changées en tristesse & en pleurs par le decez de Marie - Therese d'Autriche, Infante d'Espagne, Reine de France, Epouse de Louis XIV. fille de Philippe IV. & sœur de Charles II. Cette Princesse mourut à l'âge de 45. ans par une maladie de peu de jours. Elle possedoit toutes les vertus de son sexe dans une grande persection. Sa pieté exemplaire, son assiduité aux Eglises, le ferveur de ses prieres édi-ficient tout le monde. Son fidele & tendre attachement pour le Roi son Epoux La rendoit recommandable. Sa modestie. vertu assez rare dans les personnes d'un rang si élevé, sa facilité, sa douceur donnoit un libre accès à tout le monde, & faisoit qu'on l'abordoit sans peine & sans

ressentir cette crainte & cette inquiétude naturelle que l'on soussire en approchant du Trône des Rois. Louis XIV. sur vivement touché de la mort de cette Princesse, & tout le monde la pleura. Elle souhaita que son cœur sur porté dans l'Eglise du Val de Grace.

Le Roi d'Espagne parut sensiblement affligé de la mort de la Reine sa sœur. Il lui fit faire un Service avec la même pompe & les mêmes ceremonies que l'on avoit observées à la mort de l'Imperatrice. Ce Prince voyant que les duels devenoient frequens parmi la Noblesse Espagnole, fit un Edit très rigoureux pour arrêter le cours d'un mal si dangereux qui faisoit perir un grand nombre de Gentilshommes Espagnols. Son Edit notoit d'infamie tous ceux qui presenteroient, ou qui accepteroient le duel. Le Duc d'Ossone avoit eu ordre de se retirer à so. lieuës de Madrid; mais il échappa des mains des Archers choisis pour l'y conduire. Il se retira dans un Couvent, comme dans un azile & un lieu de surcté, se fondant sur une ancienne Loi qui deffend de punir un Grand de Castille, sans lui en déclarer la cause : cependant le Roi sit publier un Edit ou Decret, pour l'obliger de se rendre prisonnier dans trois jours, sous peine

d'une amende de soixante mille ducats On esperoit avec raison que la paix de Nimegue procureroit un long repos aux Couronnes de France & d'Espagne, & que les peuples de ces deux Royaumes jouiroient d'une longue tranquilité après une guerre si ruineuse. Les Espagnols firent quelques actes d'hostilitez sur les sujets du Roi de France, ayant attaqué l'une des gardes du Roi, par un détachement de la garnison d'Oudenarde. Le Roi regardant cette acte d'hostilité comme une insulte & une déclaration de guerre, donna ordre au Maréchal d'Humieres d'assieger Courtray & Dixmude le 2. jour de Novembre. Courtray se rendit au bout de deux jours. Dixmude ne fit point de resistance. Les Bourgeois apporterent les Clefs, aussitôt que les troupes approcherent de la Ville.

on sais: Les Espagnols firent saisir en plusieurs les effets Villes d'Espagne beaucoup d'effets apgocians partenans aux Negocians François. Le François Roi par represailles sit arrêter tous les en Espagnols que l'on put prendre; on les condussit en divers ports.

Le Marquis de Grana, Gouverneur de Flandres avoit commencé les hostilitez.

Le Roi d'Espagne en consequence, donna ordre au Comte de la Vauguyon Am-

259

bassadeur de France, de se retirer de la Cour dans quatre jours, & de se disposer à sortir incessamment du Royaume, avec tous les François.

Après la prise de Courtray & de Dixmude le Roi de France étoit en état de 1984? faire de nouvelles conquêtes; cependant il sit proposer à la diere de Ratisbonne aà la Haye des conditions, pour terminer d'une maniere pacifique les differends qu'il avoit avec le Roi d'Espagne. Le Conseil de Madrid ne voulur pas acquiescer à ce que l'on proposoit pour empêcher la continuation de la guerre 3 au contraire les Espagnols firent de nouveaux actes d'hostilitez, ce qui détermina le Roi de France à faire le siege de Luxembourg. Le Maréchal de Crequy se rendit devant cette place, à la tête de trente mille hommes. Le Roi de France en personne s'avança jusqu'à Condé avec une armée encore plus nombreuse, pour favoriser & hâter se siege, & pour tenir en respect les ennemis. Le Prince de Chimay Gouverneur de Luxembourg, ne croyant pas que les Espagnols fussent en état de le secourir, & craignant les suites funestes d'un assaut general, capitula le 3. jour de Juin, après 21. jours de tranchée.

D'un autre côté le Maréchal de Belle-

Mauvais fonds qui commandoit un grand corps fuccez de troupes en Catalogne, battit l'armée des Espa d'Espagne auprès du Pont-Mayor. Le Catalos combat sut sanglant & dura un jour entier. Ensin les Espagnols furent contraints d'abandonner le champ de batail-

le avec leurs bagages.

Après le gain de cette bataille les François crurent qu'ils pouvoient aisément emporter la Ville de Gironne, & resolurent d'en faire le siege. Dès que la bréche fut assez grande, ils donnerent un assaut à la Ville, dans laquelle on entra confusément. Ce désordre empêcha les troupes Françoises d'établir un logement dans les postes que l'on avoir emportez, & de faire les retran-chemens necessaires pour s'y maintenir; ce qui sit resoudre le Maréchal de Bellefond de faire fortir les troupes de la tranchée, & d'en retirer son canon. Les François passerent la Riviere, & les Espagnols comblerent la tranchée. Le Duc de Bournonville, Viceroi de Catalogne, & le Marquis de Leganez General de la Cavalerie, parurent en campagne & suivirent les François jusqu'à Ostalric, sans aller plus loin, & sans se mettre en devoir de les attaquer & de les inquieter dans leur marche, assez contens de les avoir obligez d'abandonner l'entreprise de Gyronne.

Le Roi d'Espagne ayant appris que les Hollandois avoient fait leur traité avec le Roi de France, & que par consequent il ne pouvoit attendre aucun secours de ce côté-là, pour soûtenir la guerre, d'ailleurs n'ayant ni argent, ni eroupes pour s'opposer aux François, il crut qu'il étoit de son interêt d'accepter la Treve aux conditions qu'on lui proposoit. Le Prince d'Orange sit tous ses efforts pour engager les Hollandois à continuer la guerre. Cependant les artieles de la Tréve furent signez à Ratisbonne entre l'Empire, l'Espagne, la France & la Hollande le 18. jour du mois d'Août, par les Commissaires Imperiaux au nom de l'Empereur & de l'Empire, & par le Comte de Crecy Plenipotentiaire de France. Le Comte de Mansfeld qui étoit alors à Madrid de la part de l'Empereur, sit part de ce traité à sa Majesté Catholique qui le ratifia sur le champ, quoiqu'Elle eut témoigné d'abord quelque peine à consentir à cette Tréve.

Le Roi d'Espagne délivré de l'inquiétude & des soins de la guerre depuis la publiée publication de la Tréve, s'appliqua à France disposer le dedans de son Royaume par de l'Espade bons reglemens & des édits très-salutaires. Il en sit principalement pour

## 262 HISTOIRE

zerrancher le luxe des Habits, des Carosses, & des autres dépenses superfluës qui ruinent, ou du moins incommodent les particuliers. Il défendit les Manufactures étrangeres qui ruinoient le commerce des ouvriers Espagnols. En consequence de cette Pragmatique il sit brûler plusieurs balots de Marchandises de Hollande. Comme la guerre étoit fort allumée entre l'Empire d'Orient & d'Occident, le Roi d'Espagne entra dans la ligue avec le Pape, l'Empereur, le Roi de Pologne & les Venitiens, pour faire de tous côtez la guerre aux Turcs, ennemis perpetuels de la Religion Chrétienne.

Ce Prince donna un rare exemple de sa religion & de sa pieté, en suivant les traces de l'Empereur Rodolse, Chef de la Maison d'Autriche. Etant à la chasse il rencontra par hazard un Prêtre qui portoit le Saint Sacrement à un malade, sa majesté descendit aussi-tôt de cheval, & après s'être prosterné il sit monter le Prêtre dans son Carosse qui suivoit. Le Roi accompagna le S. Sacrement à pied, la mais appuiée sur la portiere, jusqu'à la maison du malade que ce pieux Prince consola le mieux qu'il put, après lui avoir donné tout l'argent qu'il avoit sur lui, en lui promettant de

prendre soin de sa famille. Sa Majesté accompagna au retour le S. Sacrement jusqu'à l'Église avec toutes les marques d'une pieté singuliere, & revint ensuite au Palais, aux acclamations de tout le

peuple.

La Cout d'Angleterre fut fort allarmée par une violente apoplexie qui priva le Roi de tout sentiment; cependant les remedes & les vomitifs soulagerent ce Prince, & réveillerent les esperances. Mais étant retombé dans le même symptome au bout de deux jours, tous les remedes furent inutiles. Ce Prince étoit fils de Charles Stuard premier du nom, & de Henriette-Marie de France fille du Roi Henri IV. Après la catastrophe du Roi son pere, que ses propres sujets firent mourir sur un échaffaut, il se refugia en France 3 mais enfin après avoir perdu une grande bataille contre ses sujets rebelles, & souffert bien des disgraces, il fut rétabli sur son Trône en l'année 1660. Au bout de tleux ans il épou- d'Anglesa la Princesse Catherine, Infante de terre Portugal. Après la mort du Roi, le Duc chaffe d'Yorck son Frere unique, monta sur Erats par le Trône d'Angleterre, sous le nom de rebelles, Jacque II. Ce Prince dans la suite sut chassé d'Angleterre par ses sujets rebelles, & par le Prince d'Orange son gendre,

& contraint de se refugier en France. Dès le commencement de son Regne le Duc de Montmouth fils legitime du seigneurs Anglois prirent les armes, sous le specieux prétexte de dessendre la Religion protestante. Les deux Chambres du Parlement d'Angleterre resolurent de faire le procez au Duc de Montmouth, comme coupable de haute trahison, promettant cinq mille livres sterlin de recompense à ceux qui pourroient le prendre mort ou vis. Le Comte d'Argile en fuiant, fut arrêté par un païsan qui le reconnut, & qui lui tira un coup de pistolet à la tête. Îl fut amené à Londres, où il entra les mains liées derriere le dos, & le boureau marchant devant lui. Le Colonnel Aylof qui fut pris en même-tems, s'ouvrit le ventre avec son épée, pour ne pas mourir de la main d'un boureau. Le Duc de Montmouth prétendant être né en legitime mariage, le fit déclaclarer Roi par l'armée des rebelles qui le suivoient. Le Comte d'argile eut la tête tranchée dans la place publique. Il est à remarquer que le Marquis d'Argile son pere fut executé en l'année 1661, pour le même crime de rebellion. Le Mylord Duras qui commandoit l'armée du Roi d'Angleterre, défit à plate couture les troupes

26

troupes du Duc de Montmouth, qui fut pris déguisé dans un méchant habir, & caché dans un fossé sous des branches d'arbres, pâle & tremblant, dès qu'il se vit entre les mains des soldats du Roi. On leur distribua la somme qui avoit été promise à ceux qui pourroient le prendre mort ou vis. Il sut conduit à la tour avec la Duchesse son épouse & leurs enfans. Il sut déclaré coupable de haute trahison par un Acte du Parlement, & ensuite décapité.

La difference de Religion cause assez Les Hus souvent de grands désordres & de gran- guenots des revolutions dans les Etats. L'Espa- quietez gne est à couvert de ce malheur par le se- en Francours de l'Inquisition. Depuis les der- religions nieres heresies la France s'étoit vuë à deux doigts de sa perte par les conspira-

tions, les cabales & les guerres des Huguenots. Louis XIV. pour mettre son Royaume en repos & en sureré de ce côté-là, dessendit de faire aucun exercice public de la Religion prétenduë resormée, quoique cet exercice eût été permis par les Edits de Nantes & de Nimes que que les Rois Henri IV. & Louis XIII. contraints par la necessité des tems, avoient accordé aux Huguenots. Sa Ma-

Ministres Huguenots de sortir de ses Tome VIII. M

jesté ordonna en même tems à tous les

Etats, en consequence de l'Edit du Roi. qui revoquoit l'Edit de Nantes. On commença la démolition du temple de Charenton avec tant de diligence, on continua avec tant d'ardeur, qu'elle fut entierement achevée le 24. jour de Novembre de la même année. Le Roi avoir fort à cœur, en abolissant les Temples, d'abolir entierement l'heresie de Calvin, qui pourroit encore à l'avenir, comme par le passé, troubler la tranquilité publique. Les maximes de la bonne politique s'accordoient en cela avec celles de la Religion. Aucune secre n'avoit été plus contraire, ni fait plus de mal à la France, que celle des Calvinistes. Les Regnes de Charles IX. & de Henri III. en avoient été ébranlez. Les révolutions d'Angleterre fortifioient encore les desfeins du Roi. Les voyes de douceur & des exhortations n'ayant'rien fait sur l'esprit des Heretiques, il resolut d'employer la force, pour les faire rentrer dans le sein de l'Église, d'où ils étoient malheureusement sortis.

Les Edits & les Declarations du Roi qui revoquoient tous les Privileges des Heretiques, obligerent les plus obstinez d'abandonner le Royaume, & d'emporter leurs effets & le plus d'argent qu'ils purent. Le Prince d'Orange, le Duc de Neubourg & les autres ennemis du Roi de France voulurent profiter de cette conjoncture & du chagrin des Huguenots, pour rallumer le feu de la guerre que l'on venoit d'éteindre par la Treve. Ils tâcherent de persuader aux Espagnols, pour les entraîner dans leur parti, que le traité de Nimegue leur étoit fort défavantageux, aussi bien que celui qu'on avoit conclu à Ratisbonne en l'année at 686.

Sur ce principe, l'Empereur, le Roi d'Espagne, l'Electeur Palatin & les autres Princes confederez de l'Allemagne, formerent entr'eux une ligue contre la France. Cette ligue formidable fut le commencement d'une guerre que Louis XIV. soutint pendant l'espace de dix années contre toute l'Europe conjurée, & même contre le Pape Innocent XI. irrité de la constance & de la fermeté avec Saquelle on avoit soûtenu les droits de la Regale. Le Pape se fondoit encore sur un autre principe, pour favoriser en cette occasion les ennemis de la France. Il avoit formé le dessein d'ôter aux Ambassadeurs à Rome les franchises de leurs quartiers; & pour réussir plus surement dans son projet, il voulut s'appuier du credit des Princes liguez contre le Roi de France, qu'il redoutoit plus que tous les autres. Mij

On vit dans le cours de cette année

du Roi

arriver en Europe, des extremitez du monde, des Mandarins ou des Ambassa-Les Man- deurs du Roi de Siam. On les conduisit d'abord dans l'hôtel de Monsieur de de Siam Croissy. Ils se prosternerent en sa présence, après quoi ils s'assirent sur leurs talons, à la maniere des Orientaux. Ils lui dirent dans leur harangue, que le Roi de Siam leur Maître, touché des grandes actions & des victoires de Louis XIV. & des prosperitez de son Regne, avoit voulu rechercher son amitié, & lui témoigner la joie qu'il ressentoit de la naissance du Duc de Bourgogne son petit fils. Il lui déclara ensuite le desir qu'avoit le Roi de Siam d'établir un commerce reciproque entre les deux Nations. On répondit à l'Ambassadeur que le Roi de France avoit le même dessein, nonobstant la vaste étendue des mers qui separoit les deux Royaumes. On le remercia ensuite de la protection que sa Majesté Siamoise avoit accordée dans ses Etats à l'Evêque d'Heliopolis, & à tous les autres Missionnaires qui travailloient à l'instruction des Siamois. On avoit déja fait partir les anées précedentes d'autres Mandarins de Siam; mais ils perirent en chemin, sans que l'on en eut pû entendre aucune nouvelle.

Vers la fin de cette même année, Louis de Bourbon Prince de Condé, il-lustre par tant de victoires, & que l'on peut comparer avec justice aux plus grands Heros de l'Antiquité par tant de belles actions, qui rendront sa memoire immortelle, mourut à Fontainebleau, comme un Heros Chrétien, après avoir passé les deux dernieres années de sa vie, dans les exercices d'une singuliere pieté. Il étoit âgé de 65. ans trois mois. Si sa vie a été éclatante, sa mort n'a pas été moins glorieuse par toutes les circonstances dont elle a été accompagnée.

## CHAPITRE V.

Le Roi d'Espagne fait plusieurs Reglemens pour mettre le bon ordre dans ses Finances.

E Roi d'Espagne plein d'attention pour le soulagement de ses peuples, que la necessité des tems & les longues guerres avoient reduits à de grandes extremitez, & pour remettre l'ordre dans ses Finances, où tout étoit en consusion, sit divers Reglemens & de sages Ordonnances pour les établir. Il affranchit d'abord son peuple des arrerages & des sommes imposées, que l'on n'avoit M iii

pas encore achevé de payer. Il défendir d'éxiger le droit de deux pour cent, s'obligeant de satisfaire lui-même à ceux qui avoient eu des affignations sur ce droit. Il abolit diverses contributions extraordinaires fort onereuses au peuple, & qui ne produisoient qu'un mediocre revenu pour le Roi. Il abolit tous lesimpôts sur le poisson d'eau douce, & tous les arrerages qui étoient dûs. Cepen-dant comme l'Espagne se trouvoit entierement épuisée, & que les plus clairs revenus du Roi étoient employez à payer les arrerages des rentes constituées, le Conseil se crut obligé par la necessité des affaires, de les diminuer en retranchant des quartiers, ou par des reductions, ou par des applications à d'autres usages. Ces innovations & ces retranchemens mirent l'allarme parmi les rentiers & les gens d'affaires, qui ne sçavoient par quels moyens ils pourroient se faire rembourser de leurs années; mais sa Majesté par une équitable prévoyance, fit faire un fonds de quatre millions d'écus, pour en faire la repartition au sol la livre, afin de dédommager les Interessez, & pour payer les arrerages des rentes constituées fur le Roi.

Outre ce fonds on en sit encore un autre de cinq cent mille écus, pour ac-

quiter les obligations & les assignations données aux gens d'affaires sur les revenus du Roi, en déduction des sommes prêtées ou avancées pour son service. Ce reglement calma un peu leurs allarmes. On prit des mesures essicaces pour saire le recouvrement des sommes dues à l'Espagne, pour l'aliénation de plusieurs biens & droits de la Couronne. Ces sages Reglemens débrouillerent le cahos qui regnoit dans les Finances depuis long tems; ce qui faisoit que le Roi ne retiroit presque rien des revenus immenses de la Couronne.

Les soulevemens de Catalogne & de La ville la Ville de Barcelonne donnerent au Roi de Barde grandes inquiérudes. Les Habitans se cellonne
plaignoient depuis long-tems des grandes talans se
vexations des gens de guerre, & des vent.
violences qu'ils exerçoient, faute de
payement; ils vivoient à discretion dans plusieurs endroits de la Principauté. Les rebelles assiegerent le Marquis de Lega-nez dans Barcelonne, sans respecter le caractere de Gouverneur. Il eut assez de peine à se sauver dans le Château; il demanda & il obtint la permission de quitter le Gouvernement de cette Principauté, qui fut donné au Comte de Melgar, lequel partit incontinent, & porta de grandes sommes pour le paye-M iii

Digitized by Google

172 HISTOIRE

ment des troupes, afin d'empêcher leurs vexations, qui ont servi de prétexte à la revolte des Catalans.

Entre les autres bonnes qualitez du Roi, ce Prince avoit un grand penchant à la clemence & à la bonté. La Marquise d'Aguilar se déguisa en paysanne, & se rendit à Aranjuez pour attendre le Roi au retour de la chasse; elle se jetta à ses pieds, & lui demanda la grace du Comte de Castagneda & d'un autre de ses fils exilez pour s'être mariez contre l'agrément & le consentement de la Cour. Le premier avoit épousé Dona Catalina Gyron, fille du Duc d'Ossone. Le Roi reconnut la Marquise, malgré son déguisement. Il la traita avec beaucoup de politesse & de bonté; il lui donna un appartement dans le Château, & lui promit de faire en sa consideration, à ses deux fils toutes les graces qu'il pourroit, selon les bienséances & la Justice.

Ce Prince touché de la désolation arrivée à Naples par un tremblement de terre extraordinaire, sit tout d'un coup cesser tous les divertissemens publics, ordonna des Prieres publiques par tout le Royau me, pour appaiser la colere de Dieu qui punissoit son peuple par ce sleau terrible, contre lequel la prudence & l'industrie humaine ne sauroit trouver du remede,

ni se précautionner pour s'en garantir. La Ville de Lima & le Perou souffrirent de grands dommages par un autre tremblement de terre très-violent & presque universel dans toutes les Indes. Plus de mille personnes furent ensevelies sous les ruines des maisons renversées, plusieurs vaisfeaux richement chargez furent coulez à fond dans les ports. Trois differentes secousses qui durerent pendant trois heures, renverserent les principales Eglises, & endommagerent toutes les autres. La Ville de Calao fut entiercment détruite & abismée. La mer que le tremblement fit déborder en inonda plusieurs autres à plus de trente lieuës d'étenduë de la côte, avec des dommages irreparables, & la perte generale de tout le betail.

Le Pape Innocent XI. Odescalchi s'étoit déclaré en plusieurs occasions im- 1688. portantes au sujet de la Regale. Ainsi le sieur de Harlay Procureur General du Roi, s'étant rendu au Parlement, présenta un Acte d'appel interjetté au Concile general, de toutes les procedures que le Pape pourroit avoir faites, ou feroit à l'avenir, & des jugemens que sa Sainteté avoit rendus, ou rendroit dans la suire au préjudice du Roi, des droits de sa Couronne, & des sujets de sa Majesté. Cet Acte d'appel sur comme le si-

gnal de la guerre, qui s'alluma de tous côtez, qui mit le feu dans toute l'Europe, & dont l'embrasement a été si funeste. Dans cette conjoncture le Roi de France écrivit une lettre au Pape, par laquelle il mandoit qu'il ne pouvoit plus le regarder que comme un Prince enga-géavec ses ennemis, après le refus qu'il avoit sait d'écouter son Ambassadeur.

La dispute entre le Prince Clement de. Baviere, & le Cardinal de Furstemberg,

wation. entre le Prince

pour l'Archevêché de Cologne, fut la premiere étincelle qui alluma ce grand Clement incendie, & qui forma cette ligue fude Bavie- neste qui a duré si long-tems, pour le-Cardinal malheur de tous les peuples de l'Euro-de Furf pe. Le Pape nomma le Prince Clement de Baviere Archevêque de Cologne, quoiqu'il n'eut pas l'age requis par les. Canons, & que son rival eut le plus grand nombre des voix du Chapitre. Le Prince d'Orange promit au Pape d'appuyer son choix avec trente mille hommes. L'Empereur lui donna les mêmesassurances; desorte que le Pape suivit sapointe, fans avoir égard à la liberté des Elections, stipulée dans les Concordats Germaniques, aufquels les Papes n'àvoient jamais donné aucune atteinte.

Dans cette situation des affaires, le Roi de France voyant que la guerre étoit

inévitable, la déclara aux Hollandois, lesquels avoient mis en mer une armée navale contre le Roi d'Angleterre, pour le chasser de son Trône, & pour y placer le Prince d'Orange. L'emprisonnement de sept Evêques avoit fort allarmé les Anglois, qui se laisserent persuader que le Roi vouloit établir la Religion Catholique, Romaine, sur les ruines de la Religion Anglicane.

Pour commencer la guerre, le Roi phin de envoya le Dauphin en Allemagne faire France le siege de Philisbourg, ce qui mit en vaen Allemagne mouvement tous les Princes d'Allema-faire la gne. La Ville sur prise en 19. jours de guerre. tranché ouverte. Manheim, Frankendal, Keiseilouter, Bonne, Mayence, Wormes & Spire suivirent le sort de Philisbourg, & se rendirent au vainqueur avec

tout le reste du Palatinat. Comme ilétoit possible de garder tant de places, on fit raser Wormes, Spire & Manhein. L'armée navale du Prince d'Orange

L'armée navale du Prince d'Orange débarqua en Angleterre sans aucune opposition, parce que celui qui commandoit la slote du Roi avoit pris une autre route, & s'étoit éloigné par une insigne persidie. Le Prince d'Orange avoit sait mettre sur ces étendarts ces paroles: Pour la Religion & pour la Liberté. Ces deux motifs specieux entraînerent tout à coup

M vj

le plus grand nombre des Anglois dans fon parti. Ils se saissirent de la Ville d'Yorck; desorte que le Roi craignant que le Prince d'Orange ne marchat droit à Londres, il y revint promptement pour empêcher le désordre, & pour contenir le peuple dans son devoir par sa présence. Les troubles d'Angleterre obligerent le Roi dans l'abandon où il se voyoit, de faire passer la mer à la Reine & au Prince de Galles, son sils, pour aller chercher un azile à la Cour de France.

La Religion Catholique étoit le pretexte des persecutions que les Anglois
faisoient au Roi d'Angleterre. La naissance du Prince de Galles, qui devoit
leur donner de la joie & les tranquiliser, dans l'esperauce d'un successeur,
irrita plus que jamais la fureur des
rebelles. Le Prince d'Orange, comme
un habile politique, sçut prositer de cet
te disposition des Anglois; il passa en
Angleterre avec l'armée navale de Hollande, sur laquelle il y avoit quatorze
mille hommes de débarquement. Le Roi
marcha an-devant de lui avec beaucoup
de generosité, pour le combattre; mais
ilse vit trahi tour à coup, & abandonne
de son armée; de sorte qu'il prit la resolution de se resugier auprès du Roi de
France, le seul Monarque qui sut al re

dans ses interêts; mais ses sujets rebelles l'ayant reconnu, l'arrêterent à Feuers-ham. Ils le condussirent d'abord à Londres, & peu de tems après à Rochester, d'où il trouva le moien de se sauver, accompagné d'un petit nombre de ses sujets sideles le 3. jour de Janvier en l'année 1689. Le Roi de France envoya ses Officiers pour le recevoir, & sut lui-même une lieuë au - devant de sa Majesté Britanique. Toute cette illustre famille sur logée dans la Maison Royaste de S. Germain en Laye, que le Roi seur ceda, en lui donnant toutes les marques d'une sincere & tendre amitié.

Il n'y avoit que le Roi d'Espagne qui n'étoit pas encore entré dans la ligue d'Ausbourg; mais ensin jugeant qu'il étoit de son interêt de faire la guerre au Roi de France dans le rems que tous les Princes de l'Europe étoient liguez contre lui, il prit aussi le même parti, & déclara la guerre à la France. La mort de son Epouse Marie Louise de Bourbon Reine d'Espagne le penetra d'une vive douleur. Cette Princesse mourut à Madrid le 12. jour de Fevrier de la même année, après trente jours d'une maladie, dont on ne connut jamais bien l'espece ni l'origine. Esse donna en mourant des marques d'u-

ne constance heroique, & d'une pieté

## HISTOIRE

finguliere. Elle n'avoit encore que vingt-Manifest sept ans quand elle cessa de vivre.

de Fran. Dans la declaration de guerre que le ce au mence. ment de la guer.

Roi deFrance fità l'Espagne il se plaignit que le Gouverneur des Païs-bas Espa-gnols étoit entré dans le complot du Prince d'Orange pour détrôner le Rois d'Angleterre son beau-pere, sans vouloir croire cependant que ce Gouverneur eut agi dans cette affaire, par les ordres du Roi d'Espagne; au contraire il avoit toûjours esperé de porter ce Prince à unir ses armes avec celles des François, pour le rétablissement du Roi legitime & pour la conservation de la Religion Catholique, contre la ligue & l'union des Princes Protestans. Quoique le Roi de France eut proposé au Roi d'Espagne de garder une parfaite neutralité, & de ne: point favoriser l'invasion du Prince d'Orange; cependant on lui fit toucher de grandes sommes d'argent à Cadix & à Madrid, pour le mettre en état d'envoyer des troupes dans les Païs-bas, & de faire la guerre à la France.

Les François crurent pouvoir insulter. Valcourt & prendre aisément la place qu'ils attaquerent par trois endroits; mais comme on y pouvoit jetter aisé-ment du secours, ils furent contraints de se retirer, voyant qu'on leur tuoit impunément un grand nombre de leurs soldats. Le Chevalier Colbert, Bailly & Grand-Croix de l'Ordre de S. Jean, Colonel du Regiment de Champagne y sur

sué d'un coup à la têre.

Une fluxion dont le Pape Innocent XI. se sentoit depuis quelque tems incommodé à la jambe droite, le réduisit en peu de tems à la derniere extremité. On lui fit trois incisions qui lui causerent la fiévre continue. Les tumeurs qui lui sortirent à la jambe & augenou marquoient affez la corruption de son sang-Un nouvel accez de fiévre le réduisit à une extrême foiblesse; il n'eut pas la force de donner la benediction aux Cardinaux assemblez dans son anti-chambre. Il mourut après cinquante-trois jours de maladie, âgé de 7 \$. ans. L'ardeur qu'eut Ge Pontife pour ôter aux Ambassadeurs des têtes Couronnées les franchises de leurs quartiers, fut l'une des principales causes de cette guerre fatale, qui entraîna le renversement du Trône d'Angleterre dont le Roi Jacques fut chassé, & par une suite necessaire de sa chute, la ruine de la Religion Catholique en ce Royaume. Le 6. jour du mois d'Octobre, le Cardinal Ottoboni fut mis sur la Chaire de S. Pierre, pour remplir la place du Pape défunt, sous le nom d'Alexandre

HISTOIRE 280 VIII. Il fut couronné le 16. jour du mois d'Octobre.

Peu de tems après la mort de la Reine d'Espagne, comme cette Princesse n'avoit point eu d'enfans, les Courtisans & le Conseil supplierent très-humblement le Roi de penser de bonne heure à se remarier. Il étoit de la derniere importance pour la Monarchie, que ce Prince laissat quelque heritier, d'autant plus qu'il étoit le dernier des Princes de la Maison d'Autriche de la branche d'Espagne, & l'on prévoyoit dessors les grandes contestations qui pouroient arriver dans la suite entre les maisons d'Autriche & de Bourbon pour la succession à la Couronne d'Espagne.

de Neu bourg.

Le Roi voulant satisfaire à l'impatience, & calmer les inquiétudes de ses sugne epou-le en se, jets, choisit pour son Epouse en secondes nôces la Princesse Marie-Anne Palatine, noces la fille du Duc de Neubourg. La cérémonie des Epousailles se fit à Neubourg, en presence de l'Empereur & de l'Imperatrice, du Roi de Hongrie & de toute la Cour. Le Prince Alexandre Palatin, Coadjuteur d'Aufbourg fit la ceremonie de la Benediction nuptiale. Le Roi de Hongrie representoit le Roi d'Espagne en vertu de sa procuration, On fit de grands préparatifs à Madrid pour la reception de la nouvelle Reine.



Rela

Fille de Phillipe guillaume Comte Fille de Phillipe guillaume Comte Palatin du Rhin E lecteur du S' Empire et duc de Neubourg futma riée a charles 2ºRoy d'Espagne guil Epousa en secondes Noces en 1689 que le Roy de Hongrie representoit Cette princes se do uariere d'Espagne est encore envie et fait sa re = sidence à Bayonne



Dans le même tems que la guerre mettoit toute l'Europe en feu, les contrées les plus reculées de l'Orient n'étoient pas plus d'anquilles. Le Roi de Siam étant mort, un Seigneur du Pais usurpa la Monarchie, & se plaça sur le Trône, après avoir fait massacrer inhumainement une jeune Princesse heritiere legitime du Royaume avec toute la famille Royale. Le Sieur Constance, premier Ministre, sa femme & ses enfans surent tous mis à mort par les ordres de ce cruel usurpateur sécondé dans son entreprise des armes des Hollandois.

Au même tems que la Cour d'Espagne 1690. étoit dans la joye & les divertissemens pour la celebration du mariage de la Princesse de Neubourg avec le Roi, la Cour de France étoit dans la tristesse & le deuil à cause de la mort de Madame la Dauphine. Elle cessa de vivre le 20. jour d'Avril, après une longue & douloureuse maladie qu'elle souffrir avec beaucoup de courage & de pieté. Quoi qu'elle fut dans une grande jeunesse, tous les soins que l'on apporta, tous les remedes que l'on employa pour la sauver furent inutiles. Elle eut au moins la consolation en mourant de laisser trois Princes qui pouvoient faire esperer une longue suite de successeurs à la Couronne de France:

mais la mort prématurée du Duc de Bourgogne & du Duc de Berry son frere, qui n'ont point laissé d'heritiers qu'un seul, ont beaucoup rallenti ces grandes esperances.

Le Duc de Lorraine qui s'étoit rendu si célebre par tant de belles actions, par tant de batailles, & tant de victoires gagnées sur les Turcs, faisant voyage, fut attaqué auprès de Lintz de la maladie dont il mourut. Son mal commença par une fluxion dans l'oreille, qui descendit sur la gorge, & le réduisit en peude tems à la derniere extremité. Il écrivit à l'Empereur, pour lui recommander sa famille & ses Etats , & à la Duchesse son Epouse, pour lui recommander ses enfans. Ce Prince avoit été trèspieux pendant sa vie; sa pieté redoubla encore en ses derniers jours. Il mourur le 18. jour d'Avril de l'année 1690. au commencement de la 48. année de son âge. Ses Medecins dirent qu'il étoit mort' d'un catarre suffoquant.

Tout le cours de l'année 1690, a été remarquable par plusieurs grands évenemens. L'armée des Alliez sous la conduite du General Valdek étoit formidable par le nombre. Ils s'étoient déja emparé de plusieurs Forts & Châteaux sur la Sambre qu'ils passerent, pour alles

283

camper dans la plaine de Fleurus. Le Maréchal de Luxembourg General de l'armée Françoise les y suivit, resolu de donner bataille. En effet il les enveloppa, & commença le combat à huit heures du matin le 1. jour de Juillet. La bataille fut disputée & soûtenuë avec beaucoup de courage, de valeur & d'opiniàtrete de part & d'autre, jusqu'à sept heures du soir. Les Alliez étoient postez avantageusement entre les Villages de S. Amand & de Fleurus. La Cavalerie des Alliez ne fir pas grande résistance, & plia d'abord; mais l'infanterie Espagnole, quoi qu'abandonnée, se défendie & combattit avec un courage invincible & fit un carnage horrible des ennemis. Mais enfin elle fut enfoncée & la déroute devint generale. Les Alliez laisserent fur le champ de bataille fix mille morts, tout leur canon, cent drapeaux & 8000. prisonniers.

Pendant que l'on se battoir sur terre avec tant de chaleur & d'opiniârreté, les flots étoient rougis du sang qu'un surieux combat naval saisoir repandre surles côtes d'Angleterre. Les flottes Angloises & Hollandoises jointes ensemble, attaquerent de concert l'armée de France, commandée par le Comte de Tourville. El obligea les Alliez de suir; la plupart de

leurs vaisseaux furent démâtez & coulez à fond. On en brûla plusieurs, pour empêcher qu'ils ne tombassent entre les mains des ennemis. On en brûla douze qui s'étoient sauvez dans le Port de Degmonts

de Savoye le ligue

Le Duc de Savoye après quelque résistance, pour faire ses conditions meilleures, s'étoir enfin joint aux Alliez, & avec les avoit signé la ligue avec l'Empereur & le Roi d'Espagne, dans l'esperance de faire soulever dans la Bresse & dans le Dauphiné les Huguenots mal convertis; & qui avoient fait le semblant de renoncer à leurs erreurs. Le Roi de France envoya en Piémont une armée commandée par Catinat, Lieutenant General, lequel ayant trouvé une belle occasion de donner bataille au Duc de Savoye, auprès de Staffarde, le battit à plate couture, prit le bagage & le canon; plus de deux mille des Alliez demeurerent sur le champ de bataille, huit cens furent faits prisonniers; plusieurs se noverent voulant passer le Pô à la nage. Tout le reste de l'armée se mit en fuite, quoi qu'elle eut été postée très-avantageusement auprès de l'Abbaye de Staffarde, parmi des hayes & des marais qui la couvroient dertiere un grand bois, & que l'on ne put y parvenir que par un défilé fort étroit pour l'attaquer. A propos des ba-

willes de Staffarde & de Fleurus, le Roi de Portugal que l'on tâchoit d'engager dans la grande alliance, en lui disant que la France étoit alliegée de tous côtez, hors d'état de resister à la grande Puissance & aux forces des Alliez, répondit que si la France étoit aissegée de tous côtez, elle venoit de faire deux vigoureuses sorties, qui la mettoient assez au large.

La conquête de la Savoye fut la suite Toute la & le fruit du combat de Staffarde & une savoye triste récompense de l'attachement du après le Duc de Savoye pour la maison d'Autri-combar che. Il ne voulut écouter aucune des pro- di Staf-farde. positions avantageuses qu'on lui sit, pour . Pempêcher de prendre le parti des Alliez. Chambery capitale de la Savoye prêta serment de fidelité au Roi de France : toute la Province suivit l'exemple de la capitale, à la reserve de Montmeliand & de Nice. Ces deux Villes furent atta-

quées & prises de force l'année suivante, Les Generaux des flotes Angloises & Hollandoises, chagrins d'avoir été battus dans la Manche & jusques dans leurs ports, prirent la résolution d'aller porter la guerre dans le nouveau monde, & jusques dans le Canada pour détruire les Colonies Françoiles qui y étoient établies depuis long-remps. Leur premiere

intention fut d'assieger la Ville de Quebec capitale de la nouvelle France en Amerique. On vit arriver trente-quatre vaisseaux de toutes grandeurs dans la riviere de S. Laurent. Les Amiraux des deux flottes mirent d'abord à terre deux mille hommes qui n'eurent pas un grand succès. Les vaisseaux qui approcherent pour insulter & canoner Quebec, endommagez par le canon de la place, furent obligez de se retirer, sans remporter aucun fruit de cette grande entreprise. Les Alliez pour se dépiquer & se dédommager de leurs pertes, attaquerent l'Isle de S. Christophle qu'ils prirent, & qu'ils pillerent. Les Espagnols joints aux Anglois & aux Hollandois attaquerent la colonie Françoise de S. Domingue. Le Sieur de Cussi, Gouverneur ramassa ce qu'il put de troupes. Après un rude combat, les François accablez par le nombre, furent battus & mis en fuite. Le Sieur de Cussi, Gouverneur fut tué sur le champ de bataille.

On étoit dans l'impatience d'apprendre quel seroit le succès du Conclave qui duroit depuis long-tems & sur lequel des Cardinaux tomberoit l'Election. Enfin le Cardinal Pignatelli, Archevêque de Naples sut élu à la pluralité des voix. Il prit le nom d'Innocent XII. & il choi-

sit les Cardinaux Spada, Panciaticy & Albany pour ses principaux Ministres. Cette nomination ne se fit que le 12. jour de juillet, & cependant son prédecesseur mourut le 15. de Janvier au septieme jour de sa maladie, d'une fluxion sur les jambes qui s'ouvrirent, & où la gangrenne se mit.

On esperoit à Madrid que la grande 1691, armée des Alliez, commandée par le Prince d'Orange, lequel prenoit le nom deRoi d'Angleterre, depuis la révolution, mettroit les Pais-bas Espagnols à couvert de toute insulte de la part des François. On apprit cependant que le Roi de France en personne faisoit le siege de Mons. Il partit de Paris au commencement du mois de Mars pour cette grande expedition. Cette place étoit alors sans contredit l'une des plus fortes & des meilleures de toute la Flandre Espagnole. Le Prince d'Orange & tous les Princes de la ligue délibererent à la Haye sur les mesures qu'il falloit prendre pour entrer en France, & pour entamer ce Royaume par quelque côté. La Ville de Mons La nouvelle non attendue du siege de assegée Mons intertompit le cours des délibera- & pr tions & déconcerta tous leurs projets. Roi de Quoique la saison fur rigoureuse & sté-France. rile, on avoit tout en abondance dans le camp des assiegeans. Le Prince d'O-

range ne voulut pas qu'on lui put reprecher d'avoir laissé perdre une place de cette consequence, sans faire quelque tentative pour la secourir. Il s'en approcha en effet à la tête de la grande armée des Alliez, dans le dessein de faire lever le siege. Mais les assiegez capitulerent dans le tems qu'il déliberoit s'il devoit risquer une bataille. La prise de cette place importante sut due en partie à la vigilance & aux soins du Marquis de Louvois, Ministre de la guerre. Ce fut sa derniere expedition; il mourut peu de tems après, au grand contentement des Alliez. On ne put deviner la cause de sa mort. Quelques-uns soupconnerent, sans des preuves & des raisons assez évidentes, qu'il avoit été empoisonné.

La perte de Mons chagrina beaucoup les Espagnols; d'aurant plus que le Prince d'Orange avoit assuré la Cour de Madrid qu'il avoit des forces & des troupes suffisantes pour faire lever le siege. La nouvelle de la prise de Ville-Franche & de Nice qui arriva en même tems, redoubla la surprise & le chagrin. Une circonstance hâta la prise du Château de Nice; trois bombes tombées sur un magazin de poudre sirent sauter la moitié de la Forteresse, & tuerent plus de

300. personnes; une autre bombe tomba sur un magazin de bombes & de grenades: cet incident obligea le Gouverneur de capituler.

Pour terminer une grande contestation entre le Prince de Vaudemont, General de la Cavalerie & le Comte d'Egmont honoré de la même Charge, le Roi d'Espagne donna au Prince le titre de General des armes, tel que l'avoit le Marquis Dayetonne au tems du Cardinal Infant; le Comte de Fuensaldagne sous l'Archiduc Leopold & le Marquis de Caracene, sous Don Jouan d'Autriche.

On croyoit la campagne finie; le Prince d'Orange étoit de ja parti de l'armée dont il avoit laissé le commandement au Prince de Valdek; cependant le Duc de Luxembourg, attentif pour profiter des avantages que la fortune pouvoit lui offrir, attaqua le 18. jour de Septembre la Cavalerie du Prince d'Orange & des Alliez auprès de Leuze. Ce ne fut pas une bataille generale des troupes des deux partis. Vingt-huit escadrons François de la Maison du Roi en desfirent soixante & douze des Alliez rangez sur trois lignes. Ils se dessendirent avec beaucoup de valeur, & soûtinrent cinq charges terribles, qui firent Tome VIII.

rent perir quatorze ou quinze censho mmes ; on prit 40. étendarts aux ennemis qui se retirerent le mieux qu'ils purent.

Gouver

Dans la fâcheuse situation où se trouvierre est voit alors la Flandre, le Roi d'Espagne crut que pour rétablir les affaires, le meilleur expedient étoit d'offrir au Duc de Baviere le Gouvernement des Païsbas. Ce Prince témoigna qu'il n'avoit rien plus à cœur que de travailler de toute sa force, & d'employer toutes sortes de moyens pour soûtenir les interêts communs de la ligue. Le Roi d'Espagne donna au Duc de Baviere une ausorité beaucoup plus grande & plus ample en l'établissant Gouverneur des Païs-bas Espagnols, que celle qu'avoient eu l'Ar-chiduc Leopold & Don Jouan d'Autricha. On fit un fonds de huit cent mille écus pour l'Electeur à son arrivée dans les Pais-bas, & un autre fonds de soixante & quinze mille écus par mois, pour les affaires courantes. L'Electeur de Baviere que le Roi d'Espagne & ses Alliez attendoient depuis long-temps, pour rétablir les affaires des Pais-bas, arriva enfin à Bruxelles le 26. jour du mois de Mars. On le reçut sans aucune ceremonie, cependant le Comte de Sybourg, Gouverneur de Bruxelles lui fit un compliment très - beau à la porte de la Ville. En entrant dans l'Eglise, il sit benir par l'Archevêque de Malines son Epée, qu'il consacroit au service du Roi d'Espagne & de ses Alliez. Le Marquis de Gastanaga suivi des Officiers Generaux & des principaux Seigneurs de Bru velles, le reçut à l'entrée du Palais. Ce Prince pour ne point perdre de temps, fit d'abord la revûë des troupes; ce qu'il avoit déja fait dans toutes les Villes de Flandre sur son passage. Les Villes d'Anvers & de Louvain, les Provinces de Flandre, de Gueldres, de Namur & de Limbourg lui firent présent de grandes sommes d'argent, selon l'usage: il n'en

dre à Madrid pour se justifier des informations faites contre lui, & pour répondre aux plaintes & aux reproches des Anglois & des Hollandois. La nouvelle du fiege de Namur, où ce tait le Roi de France commandoit en per- en per-

voulut point profiter pour son particulier. Tontes ces sommes furent destinées aux besoins publics & au payement des troupes. Peu de tems après l'arrivée du Duc de Baviere, le Marquis de Gastanaga son prédecesseur au Gouvernement de Flandres, eut ordre de se ren-

sonne, mit les Espagnols & tous les A!- siege de liez en mouvement pour aller au secours Namur.

de cette importante place. Le Prince d'Orange commandoit le corps de bataille, l'Electeur de Baviere conduisoit l'aîle droite, ayant sous lui le Prince de Vaudemont, Don Diegue d'Espinosa, le Marquis de Bedmar, le Prince de Nassau, le Comte de Bergues, Don Joseph Manriques & plusieurs autres Seigneurs Espagnols & Flamands, tous pleins de zele pour la désense de leur

patrie.

Le Maréchal de Luxembourg avec un grand corps d'armée couvroit le siege, pour empêcher le secours. Les pluyes continuelles retardoient les travaux. Quoique le Roi eut la goute, il se sit porter en chaise à la tranchée. Le Dauphin & le Duc de Chartres accompagnoient le Roi. La Ville de Namur 6tuée aux confins de la Sambre & de la Meuse, étoit alors l'une des plus fortes Villes des Païs-bas Espagnols. Sa citadelle bâtie sur des rochers de difficile accès, étoit couverte d'un nouveau Fort appellé le Fort-Guillaume, qui étoit comme une seconde citadelle. Les inondations retardoient les convois & ruinoient chaque jour les travaux des assiegeans. Tous ces obstacles furent surmontez avec une patience & un courage invincible. Namur se rendit au bout

191

de fix jours. Le Fort-Guillaume & la Citadelle se rendirent ensuite. Cetto grande conquête ne dura qu'un mois de siege. Le Prince d'Orange, le Duc de Baviere & les autres Princes Alliez à la tête de cent mille hommes furent les témoins & les spectateurs de cette entreprise, & lui donnerent un nouveau lustre par leur présence.

Le Prince d'Orange, le Duc de Baviere 1992 & les autres Princes Alliez ne purent ou n'oserent tenter le secours de Namur qu'ils voyoient prendre en leur présence. Il eut falu pour cela s'exposer au hazard d'une bataille, en attaquant l'armée du Maréchal de Luxembourg, qui fit la moitié du chemin, pour les y engager. Ces Princes chagrins & pleins de dépit voulurent se dédomager en quelque façon de la perte de Namur, & réparer leur reputation par quelque entreprise & quelque victoire éclatante. L'infanterie de l'armée Françoise étoit alors campée dans des lieux serrez & couverts auprès de Stenkerque. Le Prince d'Orange la fit brusquement attaquer par son infanterio beaucoup plus nombreuse. Elle eut en effet d'abord quelque avantage, & fit reculer les François par la superiorité de son seu. Les Alliez s'emparerent de quaere pieces de canon. Le Maréchal de Lu-

xembourg fit charger, l'épée à la main, sans s'amuser à tirer. Les Anglois sirent ferme pendant quelque tems; les autres Nations plierent, reculerent & prirent la fuite. On en fit un grand carnage. Ils abandonnerent le champ de bataille, & leur canon; plus de dix mille des Al-liez furent tuez ou blessez, parmi les-quels il y avoit un grand nombre de bons Officiers. On pe fit que 300. prisonniers: du côté des François, plusieurs gens de marque furent tuez, le Prince de Turenne, le Marquis de Bellefonds, le Marquis de Vins & d'autres encore avec 1500. foldats. On ne vit gueres de combat plus vehement, ni plus meurtrier, par rapport au petit nombre des combatans. Toute la Flandre en fut épouvantée. Les riches Bourgeois de Bruxelles appréhendant un siege, firent conduire à Anvers leurs meilleurs effets & ce qu'ils avoient de plus précieux. Le Maréchal de Luxembourg acquit beaucoup de gloire en cette action; il ne tarda gueres par sa presence d'esprit & sa vivacité à reparer le désordre que la surprise avoit causé d'abord. Les Princes du Sang & les autres Seigneurs qui étoient dans l'armée, encouragerent les troupes par leur exemple. Tout fut renversé & taillé en pieces à la pointe de l'épée, après

avoir jetté le mousquet. Le Prince d'Orange qui s'étoit promis une victoire aisée, en surprenant les ennemis, fut consterné de ce mauvais succès.

Les Espagnols & leurs Alliez voyant la faison si avancée, croyoient la campagne Bombar-finie; & ils furent bien surpris d'apprende Chat-dre que le Marquis de Bousslers avoit lesoy.

commencé de faire bombarder Charleroy le 19. jour d'Octobre sur les huit heures du matin; ce qui fut continué pendant tout le reste du jour & la nuit Tuivante, & encore le lendemain jusqu'au onze. Le Duc de Baviere, Gouverneur des Païs - bas, envoya coup sur coup plufieurs Couriers au Prince d'Orange, pour lui donner avis de cette fàcheuse manœuvre. En attendant la réponse, le Duc de Baviere ordonna à l'infanterie & à la Cavalerie de se disposer à marcher incontinent après seurjonction, & cependant l'Electeur prit les devants, le Prince d'Orange le joignit sur le midi. Ils tinrent conseil avec le Prince de Vaudemont. Après avoir longtemps déliberé, ils jugerent à propos de ne rien risquer. Toutes les maisons de la Basse-Ville & de la Hante ont été renversées par les bombes.

Le Roi d'Espagne touché du malheur de ces pauvres Bourgeois qui avoient

Niii

été ruinez par le bombardement, & dont les maisons avoient été renversées, envoya de grandes sommes au Duc de Baviere, pour consoler les plus maltraitez; mais d'autant que les finances étoient fort épuisées par la guerre, on fut contraint d'avoir recours à des moyens extraordinaires pour amasser de l'argent. Le Conseil des Finances sit publier un Decret, par lequel il fut ordonné, que tous ceux qui avoient acquis depuis 40. ans certains droits d'entrée, sans avoir satisfait au payement des sommes pour lesquelles ils leur avoient été abandonnez, les perdront entierement pour réunir ce fonds au Domaine. Les Grands mêmes & ceux qui possedoient d'autres titres furent taxez, sous prétexte de don gratuit, pour subvenir aux grandes dépenses de la guerre, principalement dans les Païs-bas.

Toute l'Espagne sut dans la consternation à cause d'un furieux tradblement de terre qui se repandit par toute la Sicile, & qui désola ce riche Royaume. Plusieurs Bourgs, plusieurs Villes surent absimées de sond en comble, plus de 150 mille personnes surent écrasées sous les ruines des maisons, ou englouties dans des gouffres & des crevasses. Le Roi d'Espagne naturellement plein de compassion

Se de bonté pour son peuple fut penetré d'une douleur extrême dans cette calamité publique, & n'oublia rien pour soulager les malheureux échappez du naufrage, & qui avoient perdu tout leur bien dans le renversement de leurs bourgs ou de leurs Villes. Tous les divertissemens publics furent interdits par ses ordres. On établit deux Tribunaux .. un d'Ecclesiastiques, & l'autre de Seculiers, pour juger les incidens qui pouvoient regarder les successions de ceux qui avoient peri dans les ruines de leurs maisons, ou à la campagne, pour empêcher les surprises de ceux qui voudroient heritar sans aucun droit, afin de conserver au Roi & aux particuliers leurs interêts dans les contestations qui pourroient naître en consequence de la mort de tant de personnes.

Outre tous ces malheurs, l'armée navale du Comte d'Etrées causa une épouvante & une consternation generale sur les rivages & dans les Villes maritimes des Royaumes de Naples & de Sicile. On arma le plus promptement qu'il sut possible les vaisseaux & les galeres d'Espagne pour garder les côtes. On envoya de Madrid de grandes sommes d'argent pour cette dépense. On sit même arrêter le tiers des rentes que les étrangers avoient

298

dans les Royaumes de Naples & de Sicile, pour fournir aux besoins de l'Etat.

1693

Le siege de Roses redoubla encore les chagrins du Roi d'Espagne. Cette Ville sur assiegée le 9. de Juin du côté de la mer, par l'armée navale du Comte d'Etrées; du côté de terre, par le Duc de Noailles, qui fit investir la place avec trois mille hommes de pied & deux mille chevaux. La garnison étoit de deux mille hommes de pied & de 400. chevaux. Quoique la situation de la place fut tresavantageuse pour faire une longue résistance; quoique les fortifications fussent regulieres, le siege sut poussé avec tant d'ardeur & d'émulation en les troupes de terre & de la marine, que le Gonverneur se vit contraint de capituler, après huit jours d'attaque. Deux mille cinq cens hommes tirez des vaisseaux & du corps de la marine, monterent à la tranchée, comme les autres troupes.

Les veritables guerriers combattant plutôt pour la gloire & pour l'honneur que par l'espoir d'une recompense mercenaire & servile. Il est donc necessaire que les Princes donnent des titres honorables, ne pouvant pas toûjours donnet des recompenses plus solides & plus utiles aux Officiers qui sacrissent leur vie, pour l'interêt de leur Couronne & de

PEtat. Dans cette vûë, Louis XIV. Roi France établit un ordre militaire de Saine Louis, dans lequel on ne pouvoit entrer qu'après avoir été Officier pendant dix années. La valeur & les services sont le feul titre necessaire pour être admis dans cet ordre honorable, dont le Roi est le Chef & le Grand-Maître. Cet ordre est composé de huit Grands-Croix & de 24. Commandeurs. Le nombre des Chevaliers est arbitraire, sans être limité; il n'est pas incompatible avec l'Ordre du Saint-Esprit.

Les Alliez firent une perte irréparable par la prise & la destruction de leur flo- La Flore te de Smyrne, sur laquelle ils avoient de Smyrramassé des richesses immenses de divers 12vée & endroits du Levant. Trente cinq vail- détraise. feaux desguerre escortoient cette riche stote, pour plus grande seureté. Le Maréchal de Pourville alla les attendre sur les côtes de Portugal, & partit de Lagos le 27. jour de Juin, pour les combatre. La Flotte des vaisseaux Marchands étoir couveire & à l'abri des vaisseaux de gueire, afin qu'elle put se fanver pendant le combat qui se preparoit. Mais après les premieres attaques l'épouvante se mit parmi les vaisseaux Marchands; is se dissiperent dans un moment, & se fanyerent comme ils purent à Cadin &

à Gibraltar. On en prit 75. qui furent enlevez ou brûlez, ou coulez à fond. On en condust 27. en differens ports de Provence. Cette déroute arriva auprès de

Lagos.

Les Espagnols & leurs Alliez esperoient se consoler & se dédommager de tant de pertes par quelque grand évenement. Le Prince d'Orange les tenoit en haleine sur cette esperance; cependant il demeuroit retranché auprès de Tillemont, plus disposé à se dessendre qu'à attaquer. Les ravins impraticables qu'il fulloit penetrer pour arriver jusqu'à son camp; les retranchemens presque inaccessibles dont il l'avoit fortifié, devoient, selon les apparences, le mettre hors de toute insulte. & en état de ne rien-craindre. Cependant les François so presenterent devant ces retranchemens formidables. Les Alliez y furent forcez l'après une résistance opiniatre. Ils plierent de toutes parts & prirent la fuite, sans avoir égard aux remontrances du Prince d'Orange & du Duc de Baviese qui furent ensin forcez de se retirer & de suis avec leurs troupes qui furent entierement défaites après sept heures d'un combat opiniâtre & tres-sanglant. L'infanterie des Alliez fut entierement ruinée avec un grand carnage. Ce grand combat se donna auprès de Nerwinde le 29, jour de Juillet. Plus de vingt mille des Alliez y perirent. On leur prit 76. pieces de canon, huit mortiers, 67. étendarts. 22. drapeaux. Le Duc de Luxembourg acquit beaucoup de gloire en cette jourpée, les Ducs de Chartres, de Bourbon & de Conti se signalerent & se mêlerent souvent au milieu du plus grand seu des ennemis. Cette déroute fut si grande & si fatale aux Alliez, que pendant tout le seste de la campagne ils n'oserent plus

paroître en corps d'armée.

Les Espagnols & leurs Alliez ne furent Les Af pas plus heureux du côté d'Italie, qu'ils liez sont l'avoient été en Flandres. Ils perdirent battus une grande bataille le 4. jour d'Octobre plaine de dans la plaine de la Marsaille. Les Fran- de la Marsaille çois commandez par le Maréchal de Ca-le. tinat, battirent à plate couture l'armée d'Espagne, du Duc de Savoye & des Allemands. Le combat commença sur les huit heures du matin. Le Duc de Vendome qui commandoit l'aîle gauche. soûtint ayec une grande intrepidité tous les efforts des ennemis. & les défit après avoir été quatre fois à la charge. Le Grand Prieur de Vendome son frere y fut blessé d'un coup qui lui perça la suisse, il voulur cependant demeurer fur le champ de bataille jusqu'à la fin du combat. Les

Digitized by Google

Alliez battus & renversez de toutes parts; ne son les poursuivit jusques sous les murailles & sous le canon de Turin. Des bataillons entiers demeurerent étendus sur le champ de bataille, principalement des Espagnols qui se désendirent avec une valeur & un courage invincible. Le Comte de Schomberg qui commandoit les Religionnaires, sut blessé à mort & fait prisonnier. Le Maréchal de Catinat le sit apporter à Thurin, où il mourut le lendemain de la bataille. Huit mille hommes demeurerent sur la place, deux mille prisonniers, sept Officiers Generaux.

Le Duc de Savoye reduit à la derniere extremité par la perte de cette bataille dans laquelle son infanterie abandonnée de la Cavalerie, avoit été entierement défaite, engagea le Duc de Baviere à laisser ses troupes en Italie, qu'il avoit résolu de rappeller dans ses Etats. Le Duc de Savoye demanda aussi au Prince d'Orange six cent mille éeus & des munitions, déclarant qu'il ne pouvoit sans ce secours demeurer plus song temps attaché aux interêts de la ligue, ni rétablir son armée, dans le délabrement où elle étoit depuis le combat.

Le Roi d'Espagne voulant trouver des fands pour la continuation de la guerre & pour soûtenir ses Alliez, dans l'épuisement où se trouvoient ses Finances, commença par retrancher sa dépense & celle de la Maison de la Reine. Il fit suspendre le payement de toutes les pensions, même de celles qui avoient été accordées à plusieurs personnes de qualité en faveur de leurs mariages, & que l'on appelloit dotales. On ne toucha point à celles des Officiers qui servoient actuellement dans les troupes, pour le soûtien de l'Etat. On retrancha encore par un autre Decret le tiers des gages & des pensions à tous les Officiers de la Monarchie, sans en excepter même les Vicerois.

## CHAPITRE VI.

La situation des affaires en Catalogne. Les Espagnols attaquent les troupes de France, commandées par le Maréchal de Noailles, & perdent la bataille auprès du Ter.

Ux premiers mouvemens que fi- 1694: 1 rent les troupes de France pour se rassembler dans la Catalogne & le Roussillon, l'armée d'Espagne sorte de dix-huit mille hommes alla camper sur les bords de la riviere du Ter, pour observer les démarches des François. Le

Duc de Noailles passa la riviere à la vûc des Espagnols, nonobstant le grand seur qu'ils faifoient sur ses troupes. Les Carabiniers & les Grenadiers de l'armée Françoise parurent intrepides, & commencerent l'attaque. La riviere du Terest pleine de sables mouvans & large de 150. toises dans l'endroit où le combat fut donné. Cependant le 28. jour de May, dès la pointe du jour, les François passerent la riviere en trois disserens endroits, attaquerent de furie les Espagnols & les chasserent de leurs retranchemens. Quoi qu'une partie des Espagnols fussent retranchez au-delà du sleuve, cependant ils ne se mirent point en devoir de deffendre le passage; & craignant d'être coupez par derriere, ils-ne se mirent en peine que de favorisor la retraite des troupes qui avoient combattu, & qui fuyoient. Les François les attaquerent; la Cavalerie Espagnole souffrit plusieurs charges avec un sang froid & une valeur incroyable: mais enfin elle fut rompue & renversée; on la pourfuivit avec un grand carnage. On leur tua einq mille hommes, on fit trois mille prisonniers; desorte que toute cette armée fut reduite à rien. Le General de la Cavalerie demeura entre les mains des Mainqueurs avec huit cens Officiers. Les

munitions, le bagage, tout fut pris & seize drapeaux. La victoire coûta pres de soo. hommes aux vainqueurs.

Le premier fruit de cette victoire fut la prise de Palamos. Cette Ville fut investie au bout de deux jours par l'armée victorieuse. Le Maréchal de Noailles l'attaqua d'un côté; le Maréchal de Tourville l'attaqua de l'autre avec l'armée navale qu'il commandoit. La bréche étant faite au bout de deux jours, les François entrerent pesle mesle avec les Espagnols dans la Ville, qui fut prise d'assaut. On leur tua environ 400. hommes dans la chaleur de l'attaque, & l'on fit six cent prisonniers. Le Gouverneur n'esperant point d'être secouru, rendit à discretion la Citadelle, dans laquelle il y avoit 1400. hommes de garnison.

Depuis la bataille du Ter, l'armée Facheuse d'Espagne qui dessendoit la Catalogne, si uation fe trouvoit dans un tel état qu'elle n'o-des Espa-foit tenir la campagne, ni se presenter catalodevant les ennemis; desorte qu'après la gne. reduction de la Ville & de la Citadelle de Palamos, les François pleins de confiance allerent assieger Gyronne. La situation avantageuse de la place rendoit l'attaque difficile; car on fut obligé de faire monter le canon à force de bras sur

## 306 Historre

deux hauteurs, pour y établir deux batteries. Les Espagnols découragez par
tant de mauvais succès, se rendirent
après cinq jours de siege le 29. jour de
Juillet, voyant qu'on étoit prêt d'attacher le Mineur, & ne voulant pas être
pris d'assaut, comme la garnison de Palamos. On accorda à la garnison la permission de sortir avec armes & bagages,
mais sans canon. La Cavalerie sut démontée à la reserve de 110. chevaux
qu'on laissa par honneur aux Officiers.
Les troupes d'Espagne ne diminuerent
que de quinze mille hommes dans l'espace d'un mois.

Les affaires de Catalogne inquietoient la Cour de Madrid à cause du voisinage; on n'étoit point en état d'y envoyet des secours, ni d'hommes, ni d'argent, parce que la guerre qu'on étoit obligé de soûtenir tout à la fois en Italie & dans le Païs-bas épuisoit entierement le Royaume. On n'eut point d'autre resource que d'engager les dix Grands à lever chacun 300. hommes à leurs dépens. Huit autres Seigneurs surent obligez d'en lever chacun cent; les autres à proportion de leurs biens, ou des pensions qu'ils avoient de la Cour, de leurs Gouvernemens ou autres Dignitez. Tous les Chevaliers de differens Ordres Mili-

litaires furent taxez à fournir chacun un on obstsoldat, ou ce qui auroit encore mieux ge les
vallu, d'aller servir en personne. On étoit M litaicontraint d'avoir recours à ces expediens res de
contraint d'avoir recours à ces expediens fournir
extraordinaires, d'autant que le Duc des solti
d'Escalona Viceroi de Catalogne n'avoit
pu ramasser du débris de son armée que
quatre ou cinq mille hommes de pied,
& deux ou trois mille chevaux. Il sit
sçavoir à la Cour qu'il ne pouvoit désendre la Catalogne avec ce petit nombre de troupes, contre une armée victorieuse, en état de tout entreprendre &
même d'assieger Barcelone capitale de la
Province.

Le Roi d'Espagne ayant rappellé le Duc d'Escalona Viceroi de Catalogne, mit en sa place le Duc de Castanaga, pour tâcher de remetre les affaires de cette Principauté. On ne put lui donner que quatre-vingt mille écus pour les besoins les plus pressans. L'appréhension que l'on avoit du siege de Barcelone, obligea le Roi de promettre aux Anglois & aux Hollandois cinq cent mille écus en divers payemens, pour les aider à faire sub-sister pendant l'hiver leur armée navale, asin de pouvoir se mettre en état de secourir la Catalogne.

Les Espagnols & leurs Alliez apprizent avec quelque sorte de satisfaction la 308 HISTOFRE

mort du Maréchal de Luxembourg Géneral de l'armée Françoise dans les Paisbas. Ce Guerrier fameux par tant d'exploits militaires mourut à Versailles le
4. jour de Janvier, âgé de 67. ans. Il
étoit doué d'une presence d'esprit merveilleuse & d'un genie singulier pour former de grands projets, & pour les executer avec une activité qui déconcertoit
la prudence & la vigilance des ennemis.
On ne peut avec justice lui resuser la
gloire d'avoir été l'un des plus grands
Capitaines de son siecle. Sa derniere
campagne, les victoires de Fleurus, de
Stenquerque & de Nerwinde ont mis le
comble à sa gloire. La Charge de Capitaine des Gardes du Corps vacante par
sa mort, sut donnée au Maréchal Due
de Villeroy.

La Princesse d'Orange sille aînée du Roi de la Grande-Bretagne, dont elle occupoit le Trône par usurpation & par la revolte generale des Anglois, mourut à Londres le 7 jour du même mois. Lorsque cette Princesse vint au monde, Jacques Stuard son pere n'étoit encore que Duc d'Yorck. Elle étoit sille de sa premicre femme Anne-Hyde, sille d'Edouard, Comte de Clarendon & Grand Chancelier d'Angleterre. Cette Princesse vint au monde le 10. jour de May en l'angleterre.

née 1662. Elle fut mariée à Guillaume de Nassau Prince d'Orange en 1677. & mourut âgée de 32. ans 7. mois, sans avoir eu d'enfans. Elle ne voyoit point la Princesse de Dannemarck sa sœur, & ne voulut pas même la voir pendant sa derniere maladie. Le Prince d'Orange ne pouvoit prétendre à la Courone d'Angleterre après la mort de son Epouse. Ce droit étoit naturellement dévolu à Princesse Anne, comme plus prochaine heritiere; cependant les deux Chambres du Parlement le confirmerent dans la possession de la Couronne, sans avoir aucun égard au droit de l'heritiere legitime.

Les Alliez encouragerent les Anglois à commettre cette injustice à l'égard de la Princesse Anne, croyant que le Prince d'Orange leur étoit necessaire pour la continuation de la guerre, & que la qualité de Roi d'Angleterre lui donnoit un plus grand relief. Cependant les peuples épuisez murmuroient de tous côtez, demandoient la paix avec de grandes instances, pour mettre fin à leurs mal- Les Ass. heurs. La disette d'argent étoit si gran-glois de en Espagne, que le Roi n'avoit pas rent & de quoi fournir à la dépense necessaire demandent la pour faire le voyage d'Aranjuez, ou des paix autres Maisons Royales. Cette dépense

devoit monter à cinq cens écus par jour d'extraordinaire pendant le voyage. Dans le besoin extrême d'argent où se trouvoit le Roi, il eut recours à un expedient extraordinaire. Il s'est vu contraint de vendre la Viceroyauté du Mexique à Don Francisco de Villa-Vincencio pour deux cent cinquante mille écus. Les instances reiterées de Castanaga Viceroi de Catalogne, firent qu'une partie de cet argent lui sut destinée pour des besoins tres pressans.

Après avoir vendu la Viceroyauté du Mexique à Don Francisco Villa-Vincencio, Marquis de Cannette, comme les besoins de l'Etat se multiplioient de jour en jour, le Roi d'Espagne se vit obligé de vendre la Viceroyauté du Perou, qui se donnoit autrefois pour la récompense des services rendus à l'Etat. Le Marquis d'Eguas en offrit deux cent cinquante mille écus que le Conseil d'Espagne accepta, & que l'on envoya sur le champ à Don Francisco de Velasco, Gouverneur de Cadix, pour rétablir la flotte d'Espagne, asin de la joindre aux slottes d'Angleterre & de Hollande destinées à garder la Catalogne. Les indispositions continuelles du Duc de Noailles qui commandoit depuis long-tems les troupes Françoises en cette province, l'oblige-

3 I I

rent de demander son retour en France. Le Roi nomma le Duc de Vendome pour

commander en sa place.

Le Roi d'Espagne demanda le Lantgrave de Hesse d'Armstat, pour commander ses troupes en Catalogne, & pour l'opposer au Duc de Vendome. Il étoit proche parent de la Reine. Après quelques difficultez sur le ceremonial on resolut de le traiter d'Excellence. Il se rendit d'abord à Madrid, pour déliberer avec le Roi & son Conseil sur les operations de la campagne & sur les mesures que l'on pouvoit prendre, pour empêcher la perte de la Catalogne & de la ville de Barcelone que le Duc de Vendome avoit projetté d'assieger.

Les Alliez pour faire diversion mena- Les flote coient toutes les Villes Maritimes de Alliez France avec leurs flottes; car les Fran- mena- cois n'avoient plus d'armée navale de- cent les puis qu'on leur en eut brûlé 40. vais- Mariti- seaux dans un jour à la Hogue. La flotte des Alliez se mit en devoir de brûler & de détruire S. Malo avec une machine infernale qu'ils préparoient depuisdeux ans pour ce dessein. Trois vaisseaux de guerre parurent devant S. Malo. On jetta d'abord dans la Ville quinze ou seize cent bombes, qui ne sirent pas grand mal, par les soins que l'on prit pour éteindre

Digitized by Google

Le feu. La machine infernale s'attacha au corps de la place & creva sans aucun effet: l'inventeur en sut tué sur le champ,

après quoi la flotte se retira.

Les Espagnols & leurs Alliez eurent plus de succez du côté de l'Italie. Ils obligerent le Roi de France de rendre Cazal au Duc de Mantouë, & d'en retirer la garnison, après avoir démoli toutes les fortifications de la Ville & de la Citadelle, les troupes de France & de Savoye travaillerent de concert à cette démolition. Il y eut de part & d'autre une suspension d'armes pendant tout le tems qu'elle dura.

Les Espagnols virent avec douleur brûler par les bombes la Ville de Bruxelles en presence de leur armée commandée par le Duc de Baviere & le Prince d'Orange qui n'oserent donner bataille pour empêcher l'embrasement de cette capitale. Le Roi de France ne se resolut à faire bombarder Bruxelles, qu'après avoir proposé aux Chefs de la ligue de s'abstenir de faire la guerre de cette maniere cruelle & si fatale aux pauvres peuples que l'on ruine dans un moment; ils n'y voulurent pas consentir, au grand regret des habitans de Bruxelles qui virent avec une extrême douleur toute leur Ville en feu de tous côtez. Les maisons

315

des Bourgeois, les Palais des Seigneurs, les plus belles Eglises furent renversées

avec une perte irréparable.

Tome VIIL

Quoique la prise de la Ville & du 1695 Château de Namur, fut tres-glorieuse aux Espagnols & à leurs Alliez; cependant la perte qu'ils firent de leurs meilleurs soldats, pour s'en rendre les maîtres, diminuoit beaucoup leur joye. Ils ne purent emporter la Citadelle qu'après deux terribles assauts. Le premier sut donné le 30. jour d'Août & dura depuis onze heures du matin jusqu'à cinq heures du soir. Les Assiegeans surent par tout repoussez, & perdirent près de six mille hommes, tuez ou blessez. Le second assaut general fut donné deux jours après par vingt-mille hommes. Les assiegez se défendirent avec un courage invincible. Le carnage égala celui d'une bataille. On n'avoit rien vû de pareil en Europe depuis plus d'un fiecle. Les affie-de Na geans perdirent neuf mille hommes; les mur en . assiegez trois mille hommes, sans pou-de capi. voir être vaincus, ni chassez des ouvra-tuler & ges qu'ils défendoient ; mais comme de-de se reas puiscette attaque la garnison se trouvoit fort affoiblie & diminuée, il falluten fin se résoudre à capituler. Outre la perte des hommes que les Alliez firent à ce siege, ils furent obligez d'employer des

sommes immenses, pour reparer, fortifier & munir la Ville & le Château de Namur. Les Hollandois pour leur quotte part fournirent quatorze cent mille florins & les autres Alliez à proportion.

LeRoi d'Espagne peu satisfait de la conduite du sieur de Schomberg, Envoyé des Etats Generaux, lequel lui avoit manqué de respect, en parlant avec trop de hauteur, lui donna ordre de sortir de la Cour, & de se retirer. Cet Envoyé croyant de son côté que l'on manquoit à ce qui étoit dû à son caractere, refusa d'obéir. Le Roi le fit enlever de force par des archers qui le conduisirent à deux lieues de Madrid, & le laisserent là sur sa bonne soi. Les Hollandois donnerent ordre sur le champ à Don Bernardo de Quiros Ambassadeur d'Espagne de se retirer. Le Prince d'Orange fit le même traitement par represailles à Don Emmanuel Coloma Ambassadeur du Roi d'Espagne à Londres. Ce Prince sit aussi sortir de Madrid le sieur Stanhoppe Envoyé d'Angleterre. L'Empereur offrit sa mediation pour terminer , à l'amiable ce differend qui pouvoitavoir de fâcheuses suites & tres préjudiciables aux interêts de la ligue.

1696. Il y avoit déja long-tems que la Reine-Mere du Roi d'Espagne languissoit d'un cancer qui lui étoit venu au sein. Comme le mal augmentoit de jour en jour on commençoit d'en appréhender de fâcheux évenemens. Après avoir essayé toutes sortes de remedes on produisit un jeune homme, originaire de la Manche, lequel étoit en reputation de guerir les cancers en prononçant de certaines paroles, & faisant des benediczions sur la partie malade pendant neuf jours. Cette opinion du peuple étoit fondée sur ce qu'il étoit le 7. garçon. Cependant comme cette manière de guérir parut suspecte, le Confesseur de la Reine examina le jeune homme, pour sçavoir s'il n'entroit rien de superstitieux More de dans sa pratique; on lui permit après d'espa-cette précaution d'en faire l'essay; mais ene Mesles invocations furent inutiles. La Rei-Roi. ne sentant que sa fin approchoit demanda les Sacremens de l'Église, & cessa de vivre pleine des sentimens d'une veritable pieté & d'une parfaite resignation anx ordres de la Providence. La nuit du #6. de May Marie-Anne d'Autriche. Reine Douairiere d'Espagne, seconde semme de Philippe IV. Mere du Roi Charles II. & de l'Imperatrice Marguerite Therese étoit fille de l'Empereur Ferdinand III. & de Marie-Anne d'Autriche, fille de Philippe III. Roi d'Espagne. Cette Princesse fut d'abord promise en maria-Oi,

ge au Prince Bakhasar, fils aîné du Roi Philippe IV. & d'Elisabeth de France; mais il mourut avant la conclusion du

mariage.

Cette Princesse eut la douleur en mourant de voir le feu de la guerre allumé dans toutes les parties de la Monarchie d'Espagne, dans le Milanez, dans les Païs-bas, dans le Rousillon & la Catalogne. Le Roi de France avoit fait plusieurs démarches pour finir les malheurs de l'Europe par une paix que tous les Chrétiens souhaittoient avec ardeur. Ce Prince voyant que les Alliez ne voulaient point entrer dans ses vûës, résolut après tant de Villes prises & tant de batailles gagnées, de demeurer sur la désensive pendant la campagne de l'année 1696. Pour ne point fatiguer ses troupes, il regla de telle forte la marche de ses Generaux, que ses ennemistrouvoient toûjours une armée en tête, de quelque côté qu'ils se tournassent. Ses troupes de Flandres camperent toûjours sur les terres d'Espagne; le Maréchal de Boufflers en commandoit une partie, entre Sambre & Meuse; le Maréchal de Villeroy commandoit l'autre sur l'Escaur & sur la Lys. Elles vivoient dans l'abondance, coupoient les vivres aux Alliez, qui se voyoient reduits à se tenir sous leurs pla-

317

ces ou derriere leurs Rivieres, nonobftant la superiorité de leur nombre.

Le Lantgrave de Hesse d'Armstat commandoit l'armée d'Espagne en Catalogne : le Duc de Vendome le suivoit à la piste, pour le combatre; & l'ayant atteint auprès d'Ostalrik, le fit attaquer avec vigueur. Le combat fut disputé pendant quelque tems; mais enfin après' Le Duc trois charges, les Espagnols ne pouvant de Vonsoutenir davantage ce grand seu, com-bat les mencerent à plier & se retirerent en dé-Alliez en fordre jusques sous leurs retranchemens. gne. La moitié de leur Cavalerie prit la fuite du côté de la Riviere de Tordera, l'autre moitié regagna les hauteurs, d'où elle venoit en désordre. Le combat ne dura pas long-tems; les Espagnols y perdirent 1000. ou 1200. hommes. Le Comte de Tilly, Commissaire General de la Cavalerie, sut fait prisonnier.

La division qui regnoit en Catalogne entre les Officiers Espagnols & les Allemands, obligea le Roi de rappeller le Marquis de Castanaga, & de donner le Gouvernement de cette Principauté à Don Francisco de Velasco, lequel à son arrivée obligea les Paysans de prendre les armes, pour garder les Frontieres. Le Marquis d'Aytona sir de même prendre les armes à cinq cens hommes de ses ter-

O iij

318 HISTOTRE
res, pour s'oppoler aux courles des Fran-

çois.

Le Duc de Savoye farigué des longueurs d'une guerre ruineuse qui déso-Poye fair voye fait sour de Juillet ve avec conclut une treve & une suspension d'arre avec **Je R**oi de mes avec la France. Il envoya cependant France. des Couriers à l'Empereur, au Roi d'Espagne & aux autres Princes de la ligue, pour leur donner avis de ce qu'il avoit fait & pour les exhorter à la paix. Il donna ordre en même tems au Prince Eugene de separer les troupes des Alliez d'avec les Piémontois qui se retirerent Sous Turin. Le Nonce du Pape à Madrid exhorta le Roi au nom du Saint Pere, d'accepter la neutralité que LouisXIV. proposoit pour l'Italie. Le Duc de Savoye voulant éviter la ruine entiere de son pays, qui se voyoit désolé après la. perte de deux grandes batailles, accepta l'accommodement que le Roi Très-Chrétien lui proposoit. Après quelques conferences la paix fur concluë, & le mariage du Duc de Bourgogne, Fils aîné du Dauphin de France, fur arrêté avec la Princesse Marie Adelaide de Savoye, fille aînée du Duc de ce nom. La Duchesse du Lude, la Marquise de Danjeau, la \$696. Comtesse de Roussy, les Marquises d'O & de Nogaret partirent de Versailles le 11.

Septembre, pour aller dans les carosses du Roi recevoir la Princesse au Pont Beauvoisin. La jeune Princesse arriva le treizième jour d'Octobre à Chambery, aux acclamations du peuple & du Senat. Le Roi accompagné du Daupin & de Monsieur s'étoit avancé jusqu'à Montargis pour la recevoir. Aussi-tôt qu'elle parut, il descendit de son appartement, & s'avança jusqu'à la portiere de son Carosse. Il la conduisit à l'appartement qui lui avoit été preparé dans le même logis.

Toute la Ville de Madrid se vit en de grandes allarmes pour une dangereuse maladie, qui mit en peu de tems le Roi sur le bord du tombeau. Le jour de la Nativité de la Vierge au commencement de Septembre, il devoit tenir Chapelle avec les Ambassadeurs & les Grands qui s'étoient déja rendus au Palais pour cetre ceremonie: mais un grand évanouissement l'empêcha de se montrer en public. Le redoublement de la fiévre, un assoupissement mêlé de délire sit craindre pour sa vie. Quand la tête sut un peu dégagée, on lui donna le S. Viatique qu'il reçut avec de grands sentimens de pieté & de soumission à la volonté de Dieu. On lui appliqua des Sangsuës qui diminuerent la fievre: depuis ce tems-là il continua de se porter mieux.Le Oili

retablissement de la santé rendit la joye & le repos à toute l'Espagne. Il sortir pour la premiere fois le jour des Rois, après quatre mois de maladie. Il alla dans l'Eglise de Notre-Dame d'Atocha remercier Dieu de sa convalescence avec la Reine.

Tous les Etats de l'Europe fatiguez ¥697· d'une guerre qui les épuisoit, penserent serieusement à chercher des moyens efficaces pour la finir par une paix solide & durable. On choisit des Plenipotentiaires pour travailler à ce grand ouvrage. Le Roi de France nomma le Sieur de Harlay & le Comte de Crecy, lesquels s'embarquerent le 15. jour du mois de Mars au Saz de Gand fur deux Yachte que les Etats leur avoit envoyez. Ils arriverent à Delft, lieu de leur rendez-vous. Le 19. le sieur de Calliere, troisiéme Plenipotentiaire de France, alla les recevoir. Le Château de Riswick fut deftiné pour le lieu-des Conferences. Les Etats nommerent pour leurs Plenipotentiaires les Sieurs Fagel, Grol, Sluicken & Vanhairen. Le Comte de Caunits & le sieur Scyler furent nommez par sa Majesté Imperiale.

L'ouverture des Conferences publiques pour la paix generale ayant été reziée avec les Ministres de France & ceux

des Alliez, par l'entremise du Baron de Lillieroot Ambassadeur extraordinaire de suede du Roi de Suede, que toutes les Puissan-est choices avoient choisi de concert pour me- être le diateur. L'ouverture, dis-je, des Confe-reur de rences se sit dans le Château de Riswick la paix. le 9. jour du mois de May. Ce Château est situé précisément entre la Haye & Delft. Le Comte de Stratman Plenipotentiaire de l'Empereur y joignit le Comte de Caunits & le Sieur Scyler. Don Bernar o Francisco de Quiros, & le Comte Tirimont s'y rendirent de la part du Roi d'Espagne. Les sieurs Boreel & d'Ykvelt y vinrent aussi de la part des Etats Generaux. L'Ambassadeur de Suede, comme mediateur, fut placé dans un salon du Château qui communique aux autres appartemens, pour la commodité des Ministres, dont les appartemens surent tirez au fort par l'Agent & le Maître d'Hôtel des États Generaux, pour ôter tout prétexte de jalousie & de plaintes. Les meubles étoient semblables, avec un nombre égal de Gardes & de Sentinelles. Peu de tems après la premiere Conference on reçut à Delft avec beaucoup de chagrin la nouvelle de la mort du Roi de Suede qui s'étoit offert pour êrre le mediateur de la paix. Comme l'affaire étoit entamée & en assez bon train,

on continua toûjours les Conferences.

grand ouvrage.

**Dour la** 

Quoique les Conferences pour la paix destre la fussent commencées depuis trois mois à Delft & à Riswick, cependant on faisoit la guerre de tous côtez avec la même chaleur & principalement en Catalogne, où le Duc de Vendome ne perdoit pas. une occasion d'insulter & de mortifier les Espagnols. Le Viceroi appréhendant que ce Prince n'eut envie d'assieger Barcellonne, fit camper sous cette place ses meilleures troupes, pour la couvrir & pour ôter aux François la pensée de l'asfieger; il en fit sortir les Religieuses, les femmes, les bouches inutiles; il permit à tous les Habitans qui voudroient se retirer, d'emporter leurs meilleurs effets, asin de se délivrer par ce moyen d'un grand nombre de gens qui ne font qu'embarasser pendant le tumulte d'un fiege.

Ce que le Viceroi avoit prévu, & cequ'il apprehendoit arriva. En effet le Duc de Vendome prit la resolution de faire ce fameux siege, quoique le nombre de la garnison de Barcellonne égalatmeluis de son armée. Dès le commencement du mois de Juin, il sit débarquer des provisions suffisantes pour la subsis-

Google

tance de ses troupes, soixante pieces de canons de batterie & vingt-quatre mortiers, avec ceux des Galliotes à bombes. Outre l'armée de terre destinée à faire le siege de Barcellonne, il y avoit encore l'armée navale composée de dix vaisseaux de guerre, de trente galeres, de deux galliotes à bombes, de quelques fregates & de quelques barques armées.

Le Comte de Mailly Maréchal de La Ville Camp investit Barcellonne au commen de Barcellonne cement de Juin, & s'empara de tous les est investigates que l'on avoit résolu d'occuper, tie par le Duc de ce qui se sit fort paisiblement, puilque Vendoles assiegez ne tirerent pas un seul coup me. de canon ni de mousquet. Les galliotes à bombes commencerent à tirer dès le 15. Juin, & mirent le quartier du Palais voisin de la marine tout en seu. La Contrescarpe fut emportée la nuit du 6. au 7. de Juillet; on y mit en batterie seize mortiers & vingt-quatre pieces de canon, pour battre en face la Courtine & les faces des deux Bastions de l'attaque. En attendant l'effet de cette batterie, le Duc de Vendome prit la resolution d'aller combattre l'armée ennemie, campée en deux places separées, sous les ordres de Don Francisco de Velasco, Viceroi de Catalogne, lequel envoyoit continuellement du secours & des raffraîchisHISTOIRE femens aux assiegez, ce qui redoubloit merveilleusement leur courage & leur constance.

Le Duc de Vendome voulut commander en personne un corps de deux mille chevaux & de trois mille fantasins, pour aller combattre le Marquis de Grigni General de la Cavalerie Espagnole, campée à une lieue de l'armée Françoise. Cette Cavalerie de deux mille cinq cent chevaux étoit soûtenuë par l'armée du Viceroi. Le Duc de Vendome partit deux heures avant le jour pour cette expedidition; il entra dans le camp des ennemis, renversa sans résistance quatre ou cinq troupes qu'il y trouva & les poufsa, sans leur donner le tems de se reconnoître & de se rallier. Le Viceroi étoit encore au lit & ne se reveilla que par le bruit de la mousqueterie. Il prit la fuite à demi nud, sans avoir le loisir de s'habiller. Toutes les troupes qui accompagnoient le Viceroi furent taillées en pieces, presque tous les soldats furent pris ou ruez dans cette confusion. Tous les quartiers furent pillez; on enleva tous · les bagages des soldats, la vaisselle d'argent des Officiers Generaux, la cassette du Viceroi où l'on trouva vingt-deux mille pistoles, sa canne garnie de diamans d'un grand prix. On prit six à sept

cent mulets ou chevaux. Trois cens ennemis demeurerent étendus sur la place. Le nombre des blessez sur plus grand. Du côté des François, il y eut environ 400. hommes tuez ou blessez.

Pendant le siege de Barcellonne on faisoit à Madrid dans toutes les Egliscs des prieres publiques pour la conservation de cette importante place. Le Roi assission en personne à ces pieux exercices, quoique sa santé ne sur pas encore entierement rétablie. On n'avoit gueres d'esperance que dans les secours du Ciel, depuis que l'armée de Don Francisco Velasco Viceroi de Caralogne avoir été battuë & détruite à plate couture. Les assiegez se dessendoient avec beaucoup de valeur; mais ils avoient perdu beaucoup de monde dans les frequentes & vigoureuses sorties qu'ils avoient faites. Un grand nombre d'Officiers reformezes étoient jetté dans la place dès le commencement du siege, & contribuoient par leur valeur à le faire durer si longtems.

Le Duc de Vendome avant que de donner un assaut general, sit offrir aux assiegez une capitulation honorable. Le Marquis de Barbezieres eut une conference avec le Marquis de Pimentel, & ne lui donna qu'une heure pour faire

HISTOIRE réponse. Il rentra dans la Ville & revint au bout d'une heure, mais il demanda jusqu'au lendemain pour déliberer sur une affaire de cette consequence : on lui accorda sa demande & l'on convint d'une treve de 24. heures. Le Viceroi s'étoit retiré à six lieuës de la Ville après sa deroute. Corsana Gouverneur de Barcellonne obtint encore un jour pour luialler parler. Après sa reponse ses assiegez consentirent enfin à rendre la place dans laquelle il y avoit au commence. ment du siege 15000. hommes de trourend aux pes choisies & des munitions en abondance. Le Viceroi de Catalogne commandoit aux environs un camp volant, tandis que l'autre partie de ses troupes occupoit les montagnes & les avenues. C'étoit une grande entreprise de forcer une place forte par elle-même & par sa garnison que l'on raffraîchissoit à tous momens de munitions & de nouvelles troupes. Les assiegeans & les assiegez étoient continuellement aux mains. Les Bastions furent pris & repris, les Espagnols firent une dessense très-vive & très opiniâtre. On n'avoit point vû depuis long-tems un fiege aussi fameux. Mais comme les breches étoient fort lar-

ges, ne se croyant pas en état de soûte-nir de nouvelles attaques, & ne voulant

capitule

ÇQis.

pas laisser prendre d'assaut la Ville, pour ne pas l'exposer à l'insolence & à l'avarice du soldat, on accepta la capitulation offerte par le Duc de Vendome. Ils évacuerent la Ville & le Mont-Jouy le 15jour du mois d'Août, & il y eut une sulpension d'armes jusqu'au premier jour de Septembre. Six mille hommes de pied & 1200 chevaux fortirent par la bréche, felon les conventions avec trente canons & six mortiers, ils allerent joindre l'armée d'Espagne campée au-delà d'Allobregat. Cette Riviere faisoit la separation des deux armées. Les François trouverent encore dans la Ville, quand ils en prirent possession, deux cent pieces. de canon & huit mortiers. Le Gouvernement de Barcelonne fut donné au Comte de Crigny.

La prise de Barcesone causa beaucoup de chagrin au Roi d'Espagne. Les Catallans firent de grandes plaintes contre plaintes leur Viceroi Don Francisco de Velasco des Cataqu'ils regardoient comme le principal lun conqu'ils regardoient comme le principal lun conqu'ils regardoient comme le principal lun conqu'ils qu'ils qu'on lui donnoit. Il ne put jamais se persuader que les François osassent entreprendre ce siege avec le peu de troupes qu'ils avoient, par rapport aux sortifications de Barcesone & aux nombreuses troupes dont cette

place étoit dessendue. Le Roi d'Espagne mal satisfait de la conduite du Viccroi, lui sit l'affront de le dépouiller de la Viccroyauté, avant même la reduction de Barcelone. Cer emploi sur donné par interin au Comte de la Corzana, Mestre de Camp General, & le Commandement des armes sut donné au Lantgrave de Hesse d'Armstat, qui se signala pendant le siege de Barcelone; mais il sut mal secondé.

La mort du Roi de Pologne & les dif-La more du Koi ferens mouvemens qui la suivirent attigne mer rerent les yeux de toutes les Puissances les Prin de l'Europe, & les partagerent par les l'Europe differens interêts qu'elles prirent à ce en mou grand évenement. La plus confiderable partie des Palatinats élut pour Roi, François-Louis de Bourbon Prince de Conty, du Sang Royal de France. Il fut proclamé par le Cardinal Radjejowski Archevêque de Gnesne, Primat du Royaume. Cette affaire paroissoit consommée après toutes ces circonstances; mais une autre faction dont l'Evêque de Cujavie étoit le Chef, secondé de quatre Palatins, traversa cette élection en proposant l'Electeur de Saxe, supposé qu'il voulut renoncer au Lutheranisme, pour faire une prosession publique de la Creance Romaine. Cette double élection causa

D'ESPAGNE. de grands troubles dans les Dietes qui fe tinrent à cette occasion, quoique le Prince de Contreut été choisi & proclamé felon les formes. Cependant la faction de l'Evêque de Cujavie prévalut en faveur de l'Electeur de Saxe, sur l'attestation de l'Evêque de Javarin qui déclara que cet Electeur avoit fait abjuration du Lutheranisme entre ses mains. Les Palatinats & les Senateurs se trouverent partagez; mais enfin la faction de l'Évéque de Cujavie l'emporta fur celle du Primat, dont il usurpa l'autorité, en convocant de son chef une Diete pour favoriser le parti- de ceux qui avoient élus le Duc de Saxe. Le Cardinal R'adzjejowilki convoqua aussi une autre Diete de son côté, comme Chef de la Republique durant l'interregne. Mais ses soins & ses bons offices furent inutiles au Prince de Conty; il partit de la rade de Coppenhague le 17. de Septembre, pour se rendre incessamment en Pologne; mais sur ces entrefaites les partisans de l'Electeur de Saxe, sans s'arrêter aux formalitez, enfoncerent les portes du trefor, d'où ils enleverent les ornemens. Royaux, pour couronner l'Electeur de Saxe. Le Prince de Conti ayant appris cette nouvelle sur sa route, ne voulur

point passer outre; il jugea à propos de

de revenir en France. Quoi qu'il fut arrivé à Dantzic le 26. jour de Septembre-Les personnes les plus considerables de fon parti vinrent le complimenter, & témoignerent beaucoup de regret de la réfolution qu'il avoit prise de renoncer au Royaume de Pologne.

Il y avoit déja long-tems que les Plenipotentiaires des Couronnes assemblez à Riswick travailloient de concert pour faire cesser les malheurs & les troubles de l'Europe. Enfin ils terminerent heureusement ce grand ouvrage, & la paix fut signée la nuit du 20. au 21. de Septembre avec l'Espagne, la France, la Hollande & l'Angleterre. L'Empereur n'entra point encore alors dans ce traité, & l'on accorda un délay jusqu'au premier jour de Novembre pour l'Empereur & pour les Princes de l'Empire. Les Espagnols sur-tout furent très-aises de la paix; car pendant les Conferences de Riswick on leur enleva plusieurs places très-importantes. On leur prit en Amerique la ville de Carthagene qui fut abandonnée au pillage, où l'on trouva des richesses immenses en or & en pierreries. On apporta en France plus de dix millions en especes ou en lingots.

En même année, en même jour on enleva aux Espagnols Carthagene, Ath

& Barcelone. La ville d'Ath fut prisé à la vûë de cent mille hommes commandez par le Duc de Baviere & le Prince d'Orange. Toutes ces circonstances disposerent merveilleusement les esprits à conclure plus promptement le traité de paix en acceptant les conditions pleines de raison & d'équité qui furent proposées par la France aux Princes de la ligue; car on leur offrit de rendre même,. sans équivalent toutes les places conquises pendant les negociations de la paix. On rendit encore la plupart des autres conquêtes qui avoient coûté de part & d'autre plusieurs milliers d'hommes, au grand détriment des pauvres peuples qui pâtissent de la jalousie & de l'ambition des Princes qui les gouvernent.

Le mariage du Duc de Bourgogne fut Le mas comme le premier fruit de la paix, & Duc de l'on pouvoit donner avec raison à Ma-Bourgo. rie Adelaide de Savoye, Epouse de ce conclus Prince, le nom de Princesse de la paix, avec la rincesse que l'on avoit déja donné à plusieurs au- de satres avant elle. Ce mariage, comme on voyel'a déja dit, fut l'un des principaux articles du traité conclu avec le Duc de Savoye fon pere, qui l'envoya en France dès l'année précedente. On la regarda.
dèslors comme petite-fille de sa Majesté... Elle n'eut 12. ans accomplis que le 7,

C2 2 de Decembre de l'année 1697. & le même jour le mariage fut celebré dans toutes les formes observées par l'Eglise Romaine.

Les prétentions de Madame la Duchesse d'Orleans sur plusieurs terres du Palatinat avoient été l'un des principaux obstacles, pour empêcher la conclusion du traité de paix entre l'Empereur, les Princes de l'Empire & la France. Mais enfin on trouva un expedient pour terminer ce differend par provision; desorte que le traité sut signé, & la paix devint generale.

Le Roi d'Espagne fait divers Reglemens pour té. bon ordre.

Depuis que le Roi d'Espagne se vit en repos & en liberté par la paix, il travailla avec beaucoup d'application à regler le dedans de ses Royaumes par de sages Ordonnances, pour arrêter les saillies tablir le de certains esprits inquiets, capables de troubler la tranquillité publique. Il donna ordre au Comte de Cifuentes de fortir de la Cour, & de n'en pas approcher de plus près que de 40. lieues. Cet or-dre mit le Comte de mauvaise humeur, & croyant que l'Amirante de Castille avoit eu quelque part à sa disgrace, il le fit appeller en duel. Ils se trouverent l'un & l'autre au champ de bataille, mais on les empêcha de se battre. Le Roi voulut en faire un exemple, & fit publier

contre le Comte de Cifuentes un decret par lequel il fut condamné à servir pendant dix années dans les places que les Espagnols avoient en Affrique. Il se jetta dans un couvent pour se mettre à couvert de la foudre, qui le menaçoit. Cette affaire fut poussée à la derniere extremité sur la contumace du Comte qui refusa toûjours d'obéir aux ordres réiterez du Roi, qui lui avoit commandé de comparoître & de se mettre en prison; desorte que l'on publia contre lui un nouyeau decret, par lequel on lui notifioit que s'il ne se presentoit pas dans le ter-me de 24. heures, il seroit condamné à la mort, après avoir été degradé des honneurs & des dignitez dont il étoit revêtu. Les Juges prononcerent en effet contre lui une sentence de mort, avec la confiscation de tous ses biens.

Le Roi fit aussi faire des informations contre Don Francisco de Velasco, Viceroi de Catalogne, dont la mauvaise conduite avoit causé la perte de Barcelone. Il donna en même tems la Viceroyauté de Catalogne au Prince de d'Armstat qui avoit toutes les qualitez necessaires pour bien gouverner cette belle Province pendant la guerre & pen-

dant la paix.

La mauvaise santé du Roi d'Espagne

72 santé & les foiblesses où il tomboit à tous me du Roi mens faisoient appréhender que sa vie ne d'Efpadût pas être longue désormais, & que gne eft actaquée la guerre que l'on ne faisoit que de finir par la paix de Riswick ne dût recommenaccidens.

cer avec plus d'ardeur que jamais pour le partage de cette grande Monarchie. Ses Medecins lui conseillerent de changer d'air ; il partit de Madrid avec la Reine le 25. du mois de Mars pour aller à Tolede, dont l'air étoit plus convenable à son temperament. On vit es effet bien - tôt du changement dans sa constitution ; sa santé & ses forces se retablissoient à vûë d'œil chaque jour. Sa Majesté pour laisser à l'Eglise de Tolede des marques de sa liberalité, fit embellie & peindre par le celebre Luc Jordano la sacristie de la Cathedrale. Au bout de quatre mois sa Majesté revint à Madrid avec la Reine. Toute la Cour fut remplie de joye en voyant le changement qui paroissoit sur son visage, sa maigreur naturelle diminuée & ses forces augmentées.

Mais cette joye ne dura pas long-tems; car dès le 26. du mois de Juin, sur les dix heures du soir, un peu avant que de se coucher, le Roi étant à la tribune de sa chapelle eut un évanouissement qui allarma toute la Cour, & qui six

33

apprehender de fâcheuses suites. Un second & un troisseme évanouissement redoublerent les allarmes qui durerent jusqu'après minuit. Pour prevenir la cause de ces foiblesses si frequentes, on crut qu'il étoit à propos de lui appliquer deux cauteres, l'un à la jambe & l'autre au bras. Les chaleurs excessives du mois de Juillet acheverent d'abattre ses forces. Une indigestion lui causa une grande foiblesse pendant le mois d'Août, & ensuite un évanouissement avec des accidens à peu près semblables à ceux qu'il eut au mois de Juin dernier.

Cet accident fit croire que le Roi avoit cessé de vivre. Le bruit de sa mort se répandit jusques dans le nouveau monde, desorte que le Comte de Montezume Viceroi du Mexique prit la résolution de se soulever, prétendant que ce pays lui appartenoit legitimement, comme descendant de Montezume, dernier Roi du Mexique, dépossed, emprisonné &

mis à mort par les Espagnols.

Le Marquis d'Harcout étoit alors à la Cour de Madrid en qualité d'Ambassadeur extraordinaire de Louis XIV. Il offrit au Roi d'Espagne de la part de son Maître une escadre de vaisseaux qu'il envoyoit contre les Corsaires de Salé. Il les lui offrit pour porter du secours à

HISTOTEE

835 Oran, ou à Ceuta, dont le siege durois déja depuis plusieurs années par l'obstination du Roi de Maroc qui s'étoit embarqué à cette malheureuse entreprise contre l'avis de ses capitaines & de son Conseil. Ces offres furent reçus par les Espagnols avec des temoignages de reconnoissance & de grandes louanges pour sa Majesté Très Chrétienne. Ce furent comme les premieres semences des bons sentimens qu'ils prirent dès-lors en faveur de la maison de Bourbon & qui les disposerent à ces grands évenemens que l'on vit paroître après la mort du Roi d'Espagne.

## CHAPITRE VII.

Le Prince d'Orange & quelques autres Puissances prennent des mesures pour le partage de la Monarchie d'Éspaene avant la mort du Roi.

Prés la paix de Riswick le Prince d'Orange reconu Roi de la Grande Bretagne, passa d'Angleterre en Hollande, accompagné du Comte de Tallard, Ambassadeur de France à la Cour d'Angleterre, du Comte de Portland, & de quelques Membres des Etats Generaux qui

357

qui se rendirent tous à la maison de campagne du Prince d'Orange dans le voisinage d'Utrecht. Le Duc de Baviere Gouverneur General des Païs-bas fut aussi de cette celebre assemblée. Les nouvelles que l'on recevoit à tous momens de la mauvaise santé du Roi d'Espagne inspirerent au Prince d'Orange la pensée de faire le partage de ses Royaumes par une précaution prématurée, avant même qu'il eut cessé de vivre. On n'a jamais bien pû demêler quel fut son veritable dessein, ni le motif secret de cette intrigue; soit qu'il eut veritablement envie de couper la racine d'une guerre qui paroissoit inévitable à la mort du Roi d'Espagne, ou bien, au contraire, qu'il songeat à brouiller tellement les affaires par un partage ambigu & captieux, qui leroit l'occasion d'une guerre necessaire, & plus envenimée que la derniere, dont on commençoit à respirer.

Le choix que l'on projettoit de faire, & le successeur que l'on destinoit au Ros d'Espagne, devoit, ce semble, ôter tout soupçon, & persuader le monde de la bonne soi & de la sincerité du Prince d'Orange, puisque ce choix devoittomber sur le Prince Electoral de Baviere, nonobstant les prétentions du Dauphin de France en qualité de sils & successeur

Tone VIII.

HISTOIRE

affaires, & sit penser à de nouveaux sistèmes, pour prévenir les malheurs que l'on appréhendoit. Le Duc de Baviere penetré de douleur à la mort de son fils aîné, & ne sçachant à qui s'en prendre ,c rut que cette mort qui venoit à contre-temps, avoit été avancée par artifice. Il s'en plaignit amerement dans un manifeste qu'il sit publier depuis que la guerre eut été commencée pour la succession d'Espagne. Le Prince de Baviere mourut seize mois après que le traité de partage eut été signé.

On a déja infinué que le Marquis d'Harcourt étoit Ambassadeur extraosdinaire de France à la Cour de Madrid.

France à Madrid.

Le Mar- Quoiqu'il y fut arrivé dès le mois de Fevrier, il n'eut son audience publique, à cause des frequentes indispositions du sadeur de Roi que le 15. de Septembre. Il avoit mis dans sa chambre les portraits du Roi, du Dauphin & de ses trois fils, & l'on remarqua que les Espagnols s'attachoient à les regarder avec une gran-de attention & des marques d'une singuliere bienveillance, comme issus du sang de l'Infante Marie-Therese d'Autri--che, qui leur avoit été si chere. Le Marquis d'Harcout disposoit par ses insinua-tions l'esprit du Roi en faveur des enfans de France, quand il penseroit à faire

DESPAGNE.

son testament. D'un autre côté le Comte d'Arrach Ambassadeur de Leopold demandoit avec un peu moins de menagement, que le Roi d'Espagne rendit justite à l'Archiduc, quoi qu'il ne su issu que de la cadette de la Reine de France; desorte que le Roi penetré des sentimens d'une veritable équité, rejetta la proposition de l'Ambassadeur Allemand, la croyant injuste & contraire aux mouvemens de sa conscience.

Le partage de la Monarchie d'Espagne s'étoit fait du vivant du Roi, sans son aveu, & môme sans sa participation. Il en reçut les premieres nouvelles par une lettre de l'Ambassadeur qu'il avoit à la Cour de Vienne. Il regarda cette entreprise comme un attentat contre son autorité; & d'autant que le Prince d'Orange étoit le premier mobile de cette intrigue, il donna ordre au Marquis de Canales son Ambassadeur à Londres, de présenter au Parlement d'Angleterre, en l'absence du Prince d'Orange qui étoit passé en Hollande, un Memoire plein de reproches & de ressentimens contre la conduite audacieuse de ce Prince, lequel s'ingeroit de disposer en maître du bien d'autrui, & d'une Monarchie, avant qu'elle fut vacante par le decez du legitime Souverain. P iij

Le Prince d'Orange avant que de partir pour la Hollande, avoit choisi un certain nombre de Seigneurs Anglois qu'il avoit établis Regens du Royaume en fon absence. Ils trouverent, après s'être assemblez, que le Memoire de l'Ambassadeur d'Espagne étoit injurieux; ils lui ordonnerent de sortir du Royaume au bout de 15. jours. Il obéit & passa en Flandres, pour y attendre les ordres du Roi son Maître. Le Roi d'Espagne de son côté ordonna par represailles au Sieur Stanhop, Envoyé d'Angleterre en Espagne, de sortir incessamment du Royaume, ce qu'il sit en attendant la sin de ce disservant

L'Empereur dès l'année passée avoit fait une tentative pour engager le Roi d'Espagne à disposer de ses Etats en saveur de sa Maison. Selon toutes les apparences la branche d'Autriche étoit sur le point de sinir en Espagne, après y avoir subsisté depuis le Regne de Charle-Quint. Il avoit fort envie de l'y faire revivre par le moyen de son second fils l'Archiduc d'Autriche, en le déclarant heritier de la Couronne d'Espagne, pour prévenir les contestations que la France ne manqueroit pas d'opposer, si le Roi d'Espagne venoit à mourir sans avoir sait de testament, ou disposé de ses Etats.

Quoique le droit de la feuë Reine de France Marie-Therese d'Autriche parut incontestable à tout Juge equitable & non prevenu, cependant le Roi d'Espagne, pour agir avec toute la prudence & toutes les précautions que demandoit une affaire aussi importante, sit assembler plusieurs Docteurs & les Jurisconfultes les plus versez dans la connoissance des Loix du Royaume. Ils donnerent leurs avis par écrit au Roi, lequel les envoya au Pape Innocent XII. pour rendre la chose encore plus célebre par

Pautorité du Souverain Pontife.

Les Emissaires ou les Partisans de la Maison d'Autriche firent courir le bruit que le Roi d'Espagne avoit sait un testament en faveur de l'Archiduc. Quoique le Roi de France ne crut pas bien serieusement une nouvelle jettée au hazard, il voulut cependant en être éclairci. En effet le Roi Catholique lui sit dire, que la bonne santé dont il jouissoit actuellement, le dispensoit de penser à faire un testament hors de saison, qui ne serviroit qu'à troubler la tranquillité de l'Europe, que l'on venoit de rétablir par la paix generale après dix années d'une guerre funeste & sanglante. Le Roi Catholique affuroit le Roi d'une amitié conftante, & qu'il ne feroit jamais rien u dont il eut sujet de se plaindre. Louis XIV. parut satisfait de cette réponse, quoiqu'elle ne sut conçue qu'en termes generaux, sans faire mention du point essentiel.

Il sembloit que le Roi d'Espagne eut dès ce tems-là quelques pressentimens de sa mort prochaine; il eut la curiosité de se faire ouvrir les tombeaux où reposoient les corps de ses ancêtres depuis l'Empereur Charles V. Il se sentit saiss d'un mouvement particulier à la vûë & à l'ouverture du tombeau de la seile Reine Marie-Louise sa premiere semme, les larmes lui coulerent des yeux en abondance, & dit comme par un esprit de prophetie qu'il iroit la retrouver en moins d'une année. L'évenement justifia cette espece de prédiction.

Sous le Pontificar du Pape Innocent Com XII. & auparavant, on vit se répendre ment & en Espagne & en France une nouvelle progrès doctrine, sous le nom de Quietissime qui du Quie tendoit à détruire les sondemens de la Espagne morale chrétienne, sous prétexte d'une

spiritualité plus rassinée sous le nom du Quietisme. Michel Molinos Prêtre Espagnol étoit regardé comme le chef & le Patriarche de cette mauvaise doctrine. Il alla imprudemment demeurer & re-

pendre ses erreurs à Rome, en particulier par sa direction, & dans un Livre intitulé le Guide Spirituel, imprimé en Espagnol & en Latin. Molinos sut arrêté peu de tems après l'apparition de son livre, & conduit dans les prisons de l'Inquisition, où il demeura jusqu'à sa mort, après avoir sait une abjuration, publique de ses erreurs en presence de toute la Ville de Rome assemblée pour

ce spectacle.

L'Abbé de Fenelon Archevêque de Cambray, cy-devant Precepteur du Duc de Bourgogne, composa aussi un nouveau Livre intitulé: Maximes des Saints sur la Vie interieure, que l'on trouva conformes aux principes de Molinos, & aux sentimens de son Quietisme. Les Evêques de France désaprouverent ce Livre, & le citerent à Rome devant le Tribunal du Pape Innocent XII. Vingttrois propositions extraites de ce livre furent condamnées par une Bulle expresse. Tous les Evêques de France reçurent la Constitution du Souverain Pontife. L'Atchevêque de Cambray s'y soumir comme les autres, désavoua publiquemeut son livre, & termina toute la contestation par un humble désaveu & une retractation sincere. Car dès le moment

qu'il eût appris que son livre avoit été condamné à Rome, il monta en chaire dans sa Cathedrale, pour annoncer luimême à ses Diocesains le jugement du Souverain Pontife contre son livre. Il déclara qu'il acquiesçoit à cette condamnation purement & simplement, sans aueune restriction mentale. Il fit publier un Mandement pour proscrire son livre, & pour dessendre à tous ses Diocesains de le lire & de le garder. Il protesta qu'il renonçoit à toutes pensées d'expliquer son livre, préferant l'autorité du S. Siege à ses foibles lumieres, & qu'il n'avoit jamais eu intention de favoriser aucune erreur, ni d'en écrire.

On fit à la Cour d'Espagne de grandes réjouissances pour le mariage du Roi des Romains, sils aîné de l'Empereur avec la Princesse d'Hanover. Ce mariage sur conclu & déclaré dès le mois de Novembre de l'année précedente. Cette Princesse nommée Amelie Wilhelmine est fille de Jean Frederic d'Hanover & de Brunswick, & de la Princesse Benedicte Henriette Palatine. Elle est sœur de la Duchesse de Modene, & demeuroit en cette Cour avec Madame sa mere, lorsque l'Empereur la demanda en mariage pour l'Archiduc, Joseph. Le Duc de Modene beau - frere de la Princesse,

DESPAGNE.

muni d'une procuration de l'Archiduc l'épousa le 15. jour de Janvier en l'année 1699. & dès ce jour elle prit le nom & le rang de Reine des Romains. Deux jours après elle partit d'Italie pour aller en Allemagne trouver le Roi son Epoux. Elle fit son entrée dans Vienne le 24. jour de Fevrier, au même tems que l'on venoit de conclure la paix avec les Turcs; ce qui augmenta la pompe, la magnificence & les réjouissances de la Cour de Vienne. La Reine des Romains accoucha dans la même année d'une Princesse, dont l'Empereur & la Duchesse d'Hanover furent parein & mar reine.

Les choses humaines sont dans une une perpetuelle alternative, les joyes & les chagrins se suivent de près. La nouvelle de la mort de la Reine de Portugal, sœur de la Reine d'Espagne repandit la tristesse & le deüil dans la Cour de Madrid. Le Roi & la Reine demeurerent neuf jours entiers sans sortir du Palais, depuis que le Courier eut apporté la nouvelle que la Reine avoit cessé de vivre. Le Roi de Portugal depuis cet accident demeura toûjours renfermé dans sa chambre sans voir la lumiere, toutes les senêtres étant sermées, selon l'usage de cette Cour, pendant un

mois, sans donner d'audiance & sans

vacquer à aucune affaire publique.

Il arriva cette année une affaire à la Cour de Madrid qui surprit par sa nouveauté. Le Grand Inquisiteur sit arrêter le Secretaire de l'Inquisition & trois Inquisiteurs des plus anciens, ausquels on donna leur logis, pour prison. L'un des trois sut enlevé peu de jours après & conduit en éxil avec une bonne escorte dans la Province de Galice. On n'avoit point encore vû d'exemple d'un pareil traitement à l'égard des Inquisiteurs, dont la personne & l'emploi sont respectez & sedoutez dans toute l'Espagne.

La disette d'argent & les dépenses excessives que le Ros étoit obligé de faire pour envoyer continuellement des secours d'hommes & d'argent, pour défendre Ceuta que les Mores assiegeoient depuis 4. ou 5. ans, engagerent le Roi à faire un Edit qui supprimoit les pensions pendant quelque tems, quoique ces pensions eussent été accordées pour causes honorables, services, merites, argent prêté, ou sous tout autre prétexte que ce put être. On comprenoit dans cette résorme les Présidens & les Gouverneurs ausquels on retranchoit pareillement les droits attachez à leurs commissions, & les gratifications extra-

345

ordinaires, avec dessenses de presentes au Roi aucuns Memoires pour obtenir une dispense particuliere & personnelle de cette resorme generale.

Tout commerce étoit interdit entre les Cours d'Espagne, d'Angleterre & la Republique de Hollande depuis l'affaire du Marquis de Canales, Ambassadeur d'Espagne en Angleterre auquel on avoit donné ordre de se retirer, comme on l'a déja dit; ce qui avoit attiré une pareille difgrace en represailles aux au-Eres Ambaffadeurs. Cette contestation qui duroit depuis trois ans fut enfin terminée, à condition que l'on oublieroit de part & d'autre tout le passé, & que le sieur de Schonnenberg Ambassadeur de Hollande à Madrid, dont il avoit eu ordre de sortir, & qui avoit causé tout le differend, feroit son entrée publique à Madrid, comme s'il y arrivoit de nou-VCall .

Lorsque le Prince d'Orange sit ce sameux partage de la Monarchie d'Espagne de concert avec la France & la Hollande, ce grand Politique n'avoit nulle envie de prevenir les troubles qui paroissoient inévitables à la mort de Charles II. au contraire son dessein le plus caché & le mieux suivi, étoit d'embrouiller tellement les assaires, qu'on ne put so Histoik B se dispenser de faire la guerre, sans laquelle il ne pouvoit subsister dans son Royaume. En esset, avant même la mort de Charles II. le Prince d'Orange sollicitoit l'Empereur de faire passer promptement une bonne armée dans le Milanez, à Naples & en Sicile, pour s'emparer de ces Etats incontinent après la mort du Roi d'Espagne que l'on attendoit de jour en jour. Cependant les Royaumes de Naples & de Sicile devoient être la portion du Dauphin de France, selon les loix du partage stipulé entre les trois Puissances.

Dans le même tems que le Prince d'Orange sollicitoit l'Empereur de prendre ses mesures de bonne heure, pour se rendre maître de toute la Monarchie d'Espagne, il faisoit assurer le Roi de France, que les Anglois & les Hollandois seroient toûjours dans son parti, pour soûtenir le traité de partage que l'on avoit jusqu'alors tenu secret, & que le Roi de France sit alors publier dans toutes les Cours étrangeres. En même tems le Roi de France sit assurer positivement Charles II. qu'il n'entreprendroit rien sur la Monarchie d'Espagne pendant la vie & le Regne de sa Majesté Catholique.

La Cour de Vienne désaprouva toûjours le premier traité de partage, & n'y

voulut jamais donner son consentements ce fur peut-être ce qui engagea le Roi de France, le Roi d'Angleterre & les Etats Generaux à faire un nouveau traité pour prévenir les malheurs dont l'Europe se voyoit menacée à la mort du Roi d'Espagne que l'on croyoit prochaine. Il fut stipulé dans ce second traité de partage, comme dans le premier, que le Dauphin de France auroit pour sa portion de la Monarchie d'Espagne, les Royaumes de Naples & de Sicile, comme les Espagnols les possedoient, avec toutes les places dépendantes de la Monarchie d'Espagne situées sur la côte de Toscane, Porto-Hercole, Piombino, Portolongone, la Ville & le Marquisat de Final, &c. Les Duchez de Lorraine & de Bar furent encore cedez par le partage au Dauphin de France, en échange de Milan & du Milanez dont on devoit revêtir le Duc de Loraine, pour lui & pour tous ses descendans à perpetuité.

Par le premier traité de partage, le Royaume d'Espagne devoit appartenir au Prince Electoral de Baviere; mais ce Prince étoit mort en son enfance: ainsi la Couronne d'Espagne & les autres Royaumes qui en dépendent furent as-fignez pour la portion du Serenissime Archiduc Charles d'Autriche, lequel

HISTOIRE 352 pourtant ne pouroit passer en Espagn€ du vivant de sa Majesté Catholique, si ce n'est d'un commun consentement. Que si le Serenissime Archiduc venoit à mourir, sa portion de la Monarchie d'Espagne seroit devoluë à tel enfant mâle ou femmelle, à la reserve du Roi des Romains, que l'Empereur designeroit, asin que le Royaume d'Espagne ne pût jamais être réuni à l'Empire, soit par succession, testament, contrat de mariage, cession ou de quelque autre maniere que ce pûs être; d'autant que cette union ôteroit l'équilibre qui est necessaire pour conserver la paix de l'Europe.

Il étoit permis à tous les Etars, Princes & Rois d'entrer dans ce traité, & d'en être les garands, pour s'opposer à tous ceux qui voudroient le troubler par quelque nouvelle entreprise, dans l'intention de s'agrandir, en usurpant quelque portion de la Monarchie d'Espagne. Peut-être que si l'Empereur cût voulu concourir avec les autres Princes, & approuver ce traité, le Roi d'Espagne n'auroit jamais pensé à faire ce testa-ment qui a été si fatal au repos de l'Europe, & qui a causé une guerre si lon-gue & si funeste. L'Archiduc Charles auroit possedé le Royaume d'Espagne, le Duc de Modene seroit devenu Duc de Milan, le Dauphin de France aurois été Roi de Naples & de Sicile: par cette disposition on auroit épargné des dépenses immenses, & menagé la vie de plus d'un million d'hommes qui ont perspen-

dant la guerre.

Le Roi d'Espagne piqué jusqu'au vif de ce que des Puissances Etrangeres eufsent entrepris dès son vivant de disposer de ses Etats, sans son aveu & sans sa parnicipation, fit assembler les plus sçavans Theologiens Espagnols & les plus habiles Jurisconsultes pour examiner les morifs des renonciations des deux dernieres Reines de France, Anne d'Autriche & Marie Therese épouse du Roi Louis XIV. Les Espagnols entrerent dans les sentimens du Roi, & regarderent le partage que l'on venoit de faire de la Monarchie fans leur participation, comme un outrage fait à toute la Nation. Ils résolurent de perir plutôt tous avec honneur, en deffendant leurs droits & leur liberté, que de laisser démembrer leurs Etats contre leur volonté par des Puissances étrangeres, lesquelles s'attribuoient, contre toute raison, un droit qu'elles n'avoient pas-On en fit faire des plaintes à Londres & en Hollande; mais ces plaintes & ces remontrances furent assez inutiles.

Voilà pourquoi le Roi d'Espagne prix

14 Histoire

la résolution de faire un testament, pour contrebalancer & pour anéantir le traité de partage, afin d'empêcher que toute la Monarchie d'Espagne ne tombât entre les mains de l'Empereur ou du Roi de France. Ce testament fur achevé le 2. jour du mois d'Octobre de l'année 1700. en presence du Conseil. Après que le Roi l'eut signé, comme un témoignage de sa derniere volonté, il le fit signer aussi, pour le rendre encore plus authentique, par le Cardinal Portocarrero, le Cardinal Borgia, Don Emmanuel Darias, les Ducs de l'Infantade, de Sessa & de Medina-Sidonia, le Comte de Benevent & par Don Antonio d'Ubilla. Secretaire d'Etat.

Le Roi d'Espagne déclare dans son testament, qu'ayant fait consulter ses Ministres & les plus habiles Docteurs de son Royaume, pour approfondir les raisons sur lesquelles étoient sondées les renonciations des Reines de France, Anne d'Autriche, & de Marie-Therese épouse du Roi Louis XIV. sa tante, & sa sœur, il a reconnu que l'on avoit eu principalement en vûë d'empêcher que ses Royaumes ne sussent unis à la Couronne de France; & que par consequent ce point sondamental ne subsistant plus, la succession d'Espagne devoit être dévoluë au parent le

plus proche, conformement aux Loix du Royaume. Sur ce principe le Roi nomma pour son successeur le Duc d'Anjou, second sils du Dauphin de France, & l'appella en cette qualité à la succession de tous les Royaumes d'Espagne, sans

en excepter aucune partie.

Nous ordonnons, dit-il à tous nos Vassaux, en cas que Dieu nous appelle à lui, sans laisser des enfans & des successeurs legitimes qu'il ayent à recevoir & à reconnoître le Duc d'Anjou pour Roi & leur Seigneur naturel; qu'ils lui donnent la possession actuelle de la Monarchie d'Espagne, sans aucun délai, après qu'il aura fait le ferment d'observer les Loix, Privileges, immunitez & Coûtumes des Royaumes d'Espagne.

Le Roi ajoûta que le principal motif de son testament & sa principale intention étoit d'empêcher que la Monarchie d'Espagne ne soit réunie quelque jour à la Couronne de France; & que par consequent si le Duc d'Anjou venoit à mourir, ou bien à heriter de la Couronne de France, qu'il choisiroit préferablement à la Monarchie d'Espagne, en ce cas cette Monarchie sera devoluë au Due de Berry, frere puissé du Duc d'Anjou & troisième sils du Dauphin. Que si le Duc de Berry venoit aussi à mourir, il

appelleroit pour lui succeder l'Archiduc d'Autriche second fils de l'Empereur, excluant son fils premier né; le Roi des Romains, pour empêcher que la Monarchie d'Espagne ne soit réunie à l'Empire.

Que si l'Archiduc venoit à mourir sans laisser d'heritiers legitimes, alors le Duc de Savoye & ses enfans seroient appellez à la succession d'Espagne, sans permettre le moindre démembrement ou diminution de la Monarchie. Le Roi d'Efpagne pour prévenir les divisions & les guerres qui pourroient arriver à l'occasion de son testament entre le Roi de France & l'Empereur, exhorte ces deux Princes de marier le Duc d'Anjou avec l'Archiduchesse, afin de mieux affermit leur union par le lien de ce mariage, & de procurer par leur bonne intelligence à toute l'Europe le repos dont elle a befoin.

Afin de prevenicles désordres qui pourroient arriver dans le Royaume après la mort du Roi, pendant l'absence du Duc d'Anjou., Charles II. nomma des perfonnes intelligemes pour gouverner l'Etat. Cette assemblée étoit composée du President du Conseil de Castille, du Vice-Chancelier d'Arragon, de l'Archevêque de Tolede, de l'Inquisiteur General, d'un Conseiller d'Etat & d'un Grand D'ESPAGNE.

d'Espagne, pria la Reine son épouse de se trouver presente aux Assemblées de ce Conseil avec voix déliberative, à la charge d'executer les resolutions de l'Assemblée, qui seront prises à la pluralité des voix.

Outre ce testament, le Roi d'Espagne fit encore le même jour 2. d'Octobre un codicile, pour ordonner que l'on prit sur les Finances de l'epargne des sommes suffisantes pour payer toutes les dettes de la Reine son épouse, priant son successeur, que si cette Princesse veut se retirer en Flandres, de lui donner le Gouvernement des Pays-bas. Le Roi fit aussi expedier un ordre, pour rappeller à la Cour quelques Seigneurs Espagnols exilez, entre lesquels étoient l'Amirante de Castille, le Comte d'Oropeza, le Duc de Montalte, les Comtes de Monterey & de Baños. Ce Prince pieux déclara qu'il leur pardonnoit chrétiennement & de bon cœur leurs fautes passées, esperant qu'à l'avenir leur conduite seroit plus reguliere.

Tandis que ces grandes affaires tenoient en suspens la Cour de Madrid, on y reçut la nouvelle que le Pape étoit dangereusement malade d'une diarrhée qui faisoit appréhender quelque sinistre accident, dautant que la siévre étoit con-

siderablement augmentée. Il mourut en effet la nuit du 27. au 28. de Septembre. après avoir été malade pendant deux mois. Après son exaltation au souverain Pontificat il prit le titre d'Innocent XII, n'étant ençore que Cardinal. Il étoit connu sous le nom d'Antoine Pignatelli, Napolitain de nation, âgé de 86. ans, & dans la dixiéme année de l'onPontificat.Il ne se servit point de cette haute Dignité pour enrichir sa famille; il employa les grandes richesses dont il avoit la disposition au soulagement des pauvres. La mort de ce Pontife fut précedée par celle de fix Cardinaux & entr'autres de celle du Cardinal Cibo, Doyen du Sacré College, âgé de 85. ans. Innocent XII. laissa à son successeur le soin de remplir toutes ces places vacantes. Les Romains se persuaderent que la mort du Pape avoit été annoncée par le tonnere qui tomba en trois endroits sur une galerie du Vatican. Quoique ce Pontife fut dans un âge trèsavance, il conserva jusqu'au dernier soupir toute la force de son jugement. Les Cardinaux se renfermerent dans le Conclave au nombre de 58.

Les nouvelles que reçurent les Cardinaux dans le Conclave de l'extremité où se trouvoit le Roi d'Espagne, dont on attendoit la mort à tous momens, les engagerent à faire promptement l'élection d'un nouveau Pape. On fit part au sacré College du testament du Roi d'Espagne, par lequel il appelloit pour iui succeder le Duc d'Anjou, le Duc de Berry, l'Archiduc Charles, le Duc de Savoye & ses enfans après lui. Les Cardinaux appréhenderent que ce grand évement ne troublât le repos de toute l'Europe, & n'allumât la guerre de tous côtez, pour démembrer cette grande Monarchie. Dans cette vûë ils crurent qu'il falloit promptement réunir tous leurs suffrages pour faire le choix d'un Pape capable par ses bons offices & sa mediation de conserver une bonne intelligence entre tous les Princes interessez à la succession d'Espagne; desorte que tout le Sacré College choisit de concert le Cardinal Jean-François Albani Secretaire des Brefs, Prélat d'un merite reconnu, d'une singuliere prudence & d'une pieté exemplaire; mais il refusa d'abord de consentir au choix que l'on avoit fait de sa personne, pour l'élever sur le Trône Pontifical: cependant il ceda enfin aux prieres des Cardinaux & aux vœux de tout le peuple. Cette élection unanime se fit après quarante-cinq jours de Conclave, au contentement de tout le monde.

HISTOIRE

Cependant la maladie du Roi d'Espegne tenoit toute l'Europe en suspens. Depuis le 21. jour du mois de Septembre julqu'au commencement du mois d'Octobre une diarrhée jointe à la fiévre, avec de continuels vomissemens, fit désesperer de sa vie; desorte que le Patriarche des Indes lui donna le saint Viatique que ce Prince pieux reçut avec une dévotion exemplaire, & mourut le 1. jour de Novembre, fête de tous les Saints. Quand on ouvrit son corps on trouva toutes ses parties nobles pouries, le cœur fletri & alteré, ce qui avoit causé les maladies frequentes dont ce Prince fut incommodé pendant tout le cours de sa vie.

Charles II. étoit né à Madrid le sixième jour de Novembre en l'année 1661. de Philippe IV. & de Marie-Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Ferdinand III.La branche d'Autriche établie en Espagne depuis le regne de Charles - Quint, sur éteinte. La Reine Regente & les Regens établis par le Roi dépêcherent incessamment un Courier à la Cour de France, pour notifier au Roi le testament de Charles, & le choix qu'il avoit fait du Duc d'Anjou, pour lui succeder. Le Marquis de Castel dos Rios, Ambassadeur d'Espagne, mit entre les mains de Louis XIV. une lettre de la Regente, pour

361

pour lui donner avis que le Serenissime Duc d'Anjou étoit appellé à la succession de tous les Royaumes d'Espagne par le droit de sa naissance, & par l'inclination generale de tous les Espagnols. Ce Prince entra dans sa dix-huitième année le 19. jour de Decembre 1700.

Après la lecture de cette lettre signée de la Reine Regente, & de tous les Regens, le Roi en presence du Duc d'Anjou declara à l'Ambassadeur d'Espagne qu'il acceptoit le testament du feu Roi Charles II. & lui dit qu'il pouvoit maintenant saluer le Duc d'Anjou, son petit-sils, en qualité de Roi d'Espagne, ce qu'il sit mettant un genou à terre, & baisant la main de sa Majesté Catholique, selon la coutume des Espagnols; tous les nouveaux sujets du Roi qui se trouverent presens à cette ceremonie surent admis à baiser la main du jeune Monarque en mettant un genou en terre.



## CHAPITRE VIII.

Du gouvernement, de la politique, du genie, des mœurs, & coutumes des Espagnols anciens & modernes.

N peut dire en general des Espa-gnols, que quand on s'est accoutumé à leurs manieres, on les trouve d'un commerce très-agréable; ils aiment naturellement la dépense qui éclate, & qui leur fait honneur; du reste ils sont sobres & réservez, menant une vie très-frugale. Il s'est formé un préjugé general, que l'on ne parle aux Dames Espagnoles qu'au travers des jalousies & des lucarnes. Si on ne les voit nas à leur toilette, ni à toutes les heures du jour, comme dans les Royaumes voisins, on ne laisse pas de lier avec elles des societez très-douces, & trèsspirituelles. IL ne faut pas s'étonner si on ne les von pas frequemment dans les ruës, c'est qu'elles ne se mêlent que des affaires domestiques, & que les hommes font tout le commerce.

Il y a encore une autre raison qui les oblige à être sedentaires, c'est qu'elles ont toutes les peines du monde à marcher; on resserte les pieds des jeunes filles avec tant de contrainte pour les empêcher de croître & de grossir, qu'à peine peuvent-ils porter le corps, car c'est une grande beauté, & fort au goût des Espagnols, que d'avoir les pieds petits; cependant c'est un agrément fort inutile, puisqu'on les cache avec un soin extrême: une Dame Espagnole seroit deshonorée, si elle laissoit voir librement ses pieds. Elle montre plus à découvert ses épaules; car pour de gorge il n'en est point mention, on se sert même d'inventions pour la détruire, & pour la rendre de niveau à la poittine.

Le goût des Espagnols est bien disserent du nôtre pour les ouvrages d'esprit, ils aiment les hyperboles, & les expressions outrées; ce qui est simple & naturel ne les slatte point; ils sont entrer dans tout ce qu'ils écrivent une infinité de comparaisons qui encherissent les uns sur les autres. Un amant ne croiroit pas assez louer sa maîtresse, en ne parlant que de ses agrémens naturels, ils ôtent au Soleil & aux Astres leurs rayons & leurs brillans, ils dépouillent les sleurs & toute la nature de leurs ornemens, pour en parer la personne qu'ils aiment. Les François s'expriment plus naturellement, & n'ont

quand même ils auroient imaginé la plus parfaite qu'il soit possible d'inventer: la superfluité d'étosses est absolument bannie dans tous les ajustemens

des Espagnols.

Si l'on en croit la chronologie des Espagnols, il faut remonter jusqu'à Bianor, fils de Tiberinus, Roi de Toscane & des Latins, & de Mantho, Princesse très-sçavante dans l'Astrologie, qui se servit de sa science pour trouver une situation aussi avantageuse que celle de Madrid. Les anciens appelloient ses habitans le peuple du Soleil, à cause que cet Astre y répand ses plus précieuses influences. Quelques auteurs ont crû que le Fondateur de Madrid étoit originaire de Gréce, & ils appuyent leur conjecture sur une ancienne devise trou-

369

vée par hazard dans les débris d'un monument. Le corps de cette devise étoit un serpent que les Grecs portoient dans leurs banieres, comme le Dragon étoit l'armoirie ordinaire des Egyptiens & des Romains.

On peut compter dans Madrid environ quatre cent ruës, quinze places publiques assez considerables, seize mille maisons, qui peuvent contenir à peu près soixante mille personnes. La ville est divisée en treize Paroisses, sans parler d'un grand nombre de Couvent de Religieux, & de Religiéuses, & de vingt-quatre Hôpitaux qui sont d'une grande ressource pour les pauvres & pour les Pelerins qui y abondent en foule. L'Eglise de Saint Ísidore, Patron de Madrid, située dans la Paroisse de Saint André est un chef-d'œuvre pour la richesse & la beauté de l'édifice, & les tableaux rares, dont cette Eglise est ornée; elle est toute revêtuë de marbre & de jaspe: on dit communement que la dépense de ce superbe édifice monte à un million de ducats. Ce qu'on appelle la grande place est le plus somptueux bâtiment de toute l'Espagne; on a employé pour la bâtir plus de neuf cent mille ducats ; elle fut achevée l'an 1619. elle est située au-cœur de la Ville. Sa

Les Maisons Royales du grand Palais où se tiennent les juntes, c'est àdire les assemblées de differens Tribunaux, le Buen-Retiro, ou le Parc sont des édifices très-magnifiques, & trèsagréables, sans parler des maisons des Grands qui pourroient servir de Palais à des Princes. On pourroit compter jusqu'à cinq mille bascons, ou treillis de fer qui embellissent infiniment les maisons de la Ville.

Il manque à Madrid une riviere telle que la Seine ou la Marne; car pour le Mançaranes tant vanté par les Espagnols, ce n'est qu'une espece de ruisseau pour le divertissement, & pour s'y promener dans des gondoles. Les dehors de Madrid sont embellis par une infinité de jardins, & de beaux vergers remplis de fleurs & de fruits de toute espece, & situez sur les bords du Mançanares qui ne contribue pas peu à l'embellissement de ces maisons de campagne, par la varieté des fontaines & des pieces d'eau dont elles font ornées. Les Espagnols industrieux pour tout ce qui peut aug-menter le plaisir, menagent l'air, & l'employent avec tant d'artifice, qu'ils font des concerts de musique, dont les fontaines & les statuës de leurs jardins font les instrumens: ces concerts s'executent avec une si grande varieté d'accords, & une telle délicatesse, que l'ame & les sens en sont comme enchantez.

A parler franchement des comedies Espagnolles on n'en doit pas faire grand cas, c'est un goût tout different nes Espagnols exagerent tout, masquent la nature, & ne la connoissent point; mais ils nous surpassent pour les décorations du Theâtre, pour la varieté & la beauté de leurs machines, dont la dépense est excessive, & dont on ne peut s'empêcher d'être surpris. Ils vous represensent dans un clin d'œil un Palais magnifique, enrichi de très-belles peintures, & très-fines, & non pas de miserables grotesques estropiez comme sur les Theâtres de France, dont la lezine des entrepreneurs a banni tous les ajustemens. Tantôr c'est un jardin orné de fleurs, & planté d'arbres disposez avec symmetrie, tantôt c'est une riviere qui toule impetueusement ses eaux, ou une mer agitée que l'on ne voit qu'avec une espece d'émotion, & qui devient calme tout à coup, selon que le demande le sujet. La dépense que font les Comediennes pour leurs parures, leurs coëffures, & tous les autres ajustemens égale celle des machines : ce sont tous les jours des habits nouveaux d'une grande propreté, & d'une nichesse infinie\_

On ne peut nier que les Espagnols ne

D'E S PAGNE. foient de grands politiques, & qu'ils ne se condussent en toutes choses avec beaucoup de circonspection. Il semble qu'ils ayent fondé leur maniere de gouverner sur cette maxime du Sage, qui dit: Que où il n'y a personne pour gou-verner, le peuple perit, où il y a beau-coup de conseils, la est le salut. En estet, il n'y a point de Royaume où il y ait tant de differens conseils pour regler toutes les affaires de l'état, ni un aussi grand nombre de Conseillers dispersez en plusieurs Tribunaux. On croit communement que le Conseil suprême pout les affaires de la guerre fut établi dès l'année 720. sous le Roi Don Pelage, le nombre des Conseillers n'est pas fixé, on choisit pour les y incorporer des personnes habiles dans le métier de la guerre, dans l'art de fortifier, d'attaquer, de défendre les places, de former, . & de conduire des armées. Le Conseil se tient le matin pour ce qui concerne la disposition des troupes, les armémens: de terre & de mer, la construction & l'équipage des vaisseaux & des galeres. Le soir on juge des differends, & des: malversations qui se peuvent commettre. sur toutes ces matieres. Les Secretaires;

de ce Tribunal ont la permission, aussi bien que les Secretaires d'Etat, de dé**370** 

pêcher des couriers pour porter les ordres, même sans en avertir le Roi, quand le tems presse, ou que la Cour

est éloignée.

Le Conseil Royal ou suprême de Casrille, que les Rois appellent par distinction nôtre Conseil, sur établi par Dons Fernand de Castille en l'année 1245. il est composé d'un President & de 16. Conseillers d'Etat, & de plusieurs autres Officiers subalternes. On porte un grand respect au President de ce Conseil; quand il entre tous les Conseillers se levent; & quand il sort tous l'accompagnent par honneur jusqu'au bas de l'escalier, & ne rentrent qu'après qu'il est parti; il ne rend visite à personne, à peu près comme le Chambelier en France.

Le Conseil suprême de la Sainte Inquisition est redoutable à toute l'Espagne, aux plus grands Seigneurs, & aux personnes mêmes qui paroissent les plus indépendantes. Ce Tribunal sur établi par le Roi Catholique Ferdinand, & la Reine Isabelle l'an 1483, pour désendre & conserver la soi Catholique pure & entiere, contre les erreurs des heretiques, des Maures, des Juiss, & des Apostats de la veritable Religion. Le President de ce Conseil se qualisse du titre de Grand Inquisiteur General, Vi-

caire en Espagne du Pontife Romain. Sajurisdiction s'étend sur tous les Royaumes de la Couronne d'Espagne; les Papes ont attribué, & cedé par differentes Bulles la plus grande partie de leur pouvoir à ce Tribunal, pour toutes les causes qui appartiennent à la fois Catholique, sans que l'on puisse appeller de telles Sentences. Le Roi choisit le President, le Pape l'approuve & le confirme. Son pouvoir est exhorbitant, & d'une très-grande étenduë. Les Religieux de Saint Dominique sont depuis long-tems en possession de ce redourable Tribunal, depuis que le Roi Philippe III. leur a confié cer emploi l'an-1618. Il y a plusieurs Tribunaux subalternes qui dépendent de ce Conseil suprême, à Seville, à Tolede, à Grenade, à Cordoue, à Vailladolid, à Saint Jacques, à Sarragoce, à Valence, à Barcelonne, à Palerme, en Sicile, aux Canaries, dans le nouveau monde, au Mexique, à Cartagene, à Lima. Les Inquisiteurs n'ont point droit d'emprisonner les Prêtres, les Religieux, les Chevaliers, les Nobles; mais ils sont obligez de comparoître devant ce Tribunal, quand on les cite. Il n'y a point de Conseil où le secret s'observe avec plus d'e xactitude que dans celui de l'Inqui472 HISTOIRE

sition, c'est un abîme impenétrable; quoiqu'il soit composé d'un nombre presque infini d'Officiers, d'Inquisiteurs, de Qualificateurs, de Consulteurs, de Commissaires, de Secretaires, de Tresoriers, de Receveurs, répandus par toute l'Espagne. On compte plus de vingt mille Minsstres qui ne sont que les Executeurs des ordres des Inquisiteurs, pour se saisir de ceux qu'ils ont résolu de faire arrêter, & qui sont soupçonnez de quelque crime en matiere de Religion, d'heressie, d'inside-

lité, d'apostasse.

Comme il y a en Espagne plusieurs Ordres très-celebres, par exemple, de Saint Jacques, de Callatrava, d'Alcan-tara, il y a gussi un Conseil intitulé le Conseil Royal des Ordres, ou Maîtrises, institué par les Rois Catholiques, & approuvé par le Pape Alexandre VI. Les membres de ce Conseil sont appellez les Administrateurs perpetuels des affaires qui concernent ces Ordres. Un President, six Conseillers, & plusieurs Officiers, subalternes pour regler & administrer l'état des Prieurez, des Benefices, & Offices dépendants de ces differentes Maîtrises, tout ce qui regarde le civil & le criminel, où les Commandeurs, les Chevaliers, & les Freres Servants peuvent avoir quelque interest, par rapport à la visite des Commandenies, des forteresses, des Colleges, des Hôpitaux qui sont sous la Jurisdiction de ces ordres. Sa Majesté confere les Commanderies, les Dignitez, les Prieurez, les Gouvernemens, à condition de sournir un certain nombre d'hommes armez selon les divers besoins de l'Etat-Par exemple, le département de Castille-la vieille comprend 84. Commandenies, dont le revenu est de deux centrente mille ducats, à la charge de sournir au Roi trois cent soixante lances, c'est - à - dire, des hommes armez & équippez.

L'Ordre de Callatrava a cinq départemens administrez par deux Chevaliers, avec le titre de Gouverneurs. Ces départemens composez de 54. Commanderies valent à peu près cent dix mille ducats de revenu, sans parler de la Dignité de Grand Commandeur de

Castille.

Il y a de même cinq départemens anmexez à l'Ordre d'Alcantara, sous la dépendance de deux Chevaliers qui ont aussi le titre de-Gouverneurs. On y sompte 38. Commanderies, avec un revenu de cent mille ducats, & l'obligation de fournir au Roi en tems de guerre 13.8. lances. Le revenu de ces trois Ordres monte par chaque année à quarre cent quarante mille ducats ou environ dans l'Ordre de Saint Jacques. Outre les maisons & les Commanderies destinées aux hommes, il y a six Couvents pour des filles, qui sont des especes de Chevalieres, ou de Chanoinesses à Salamanque, à Tolede, à Vailladolid, à Barcelone, à Merida, à Grenade, toures Villes celebres. Les Ordres de Callatraya. & d'Alcantara ont aussi des

maisons pour les filles. .

Le Conseil Royal ou suprême d'Arragon sur sondé par Ferdinand & Isabelle qui étoient à Madrid en l'année 1494. & sur consirmé par Charlequint l'an 1512. en la même forme où il est encore à present. La Jurisdiction de ce Conseil s'étend sur les Royaumes d'Arragon, de Valence, la Principauté de Catalogne, les Isles de Sardaigne, Maiorque, & Minorque. Il est composé d'un Vice-Chancelier, qui ost à per près la même Dignité que celle de Pressident, d'un Tresorier General de la maison du Duc de Medina-de-las-Tortes, de neus Conseillers qui ont le titre de Regens, avec quelques autres Conseillers de Robbe source, ou d'épée qui n'ont point de source, ou d'épée qui n'ont point de

part aux affaires de Justice. Ce Conseilpend compte à sa Majesté de toutes lesaffaires qui se traitent dans le Royaume d'Arragon, touchant les Viceroyautez, les Archevêchez, les Evêchez, lesaffaires Ecclesiastiques, civiles, militaires, sinances, Commanderies, Pour rémoigner l'estime particuliere que le Roi fait de ce Conseil, il demande sonavis dans les affaires importantes qui se presentent, quoiqu'elles ne regardent

nullement le Royaume d'Arragon, nis ses dépendances.

C'est encore un Tribunal très-celebre en Espagne, que le Conseil Royal & suprême des Indes, soit des Isles, ou de la terre ferme. Il fut établi en l'année 1511. par les Rois Catholiques, & confirmé par Charlequint l'an 1524 pour la conservation des vastes Royaumes qui furent découverts dans le nouveau monde par Christophle Colomb,. & autres depuis l'année 1492. On y introduisir en même rems la loi Evangelique, & la domination d'Espagne en se rendant maître des Empires du Mexique, & du Perou, dont la circonference s'étend jusqu'à quatre mille sept: ou huit cent lieues qui se parragent enplusieurs Royaumes, & Provinces dans lesquelles on a construit plus de

Hrsroike ¥76 dix mille Eglises, plus de mille Couvents de Religieux de Saint Dominique, de Saint François, de Saint Augustin, de la Merci, de la Compagnie de Jesus. On y a établi pour l'administration des affaires Ecclesiastiques, un Patriarche, huit Archevêchez, 4.0. Evêchez, trois Tribunaux de l'Inquisition. deux Universitez, deux Viceroyautez, douze Tribunaux pour rendre la justice, un grand nombre de Gouverneurs & de Presidents, pour la désense de ces Royaumes. Ce Conseil est composé d'un President , du Grand Chancelier, de douze Conseillers de Robbe & d'épée, & d'un grand nombre d'Officiers subalternes. Le Roi Philippe IV. l'an 1664. tira de ce Tribunal trois ou quatre des plus anciens Conseillers qui avoient une plus grande experience, & une plus parfaite connoissance des affaires, pour former une chambre particuliere du Conseil des Indes. Ils ont inspection sur tout ce qui regarde la marine, le commerce, les flottes des gallions, & autres vaisseaux , & font leur, résidence ordinaire à Seville.

Les Rois d'Espagne ont une veneration toute particuliere pour les Conseillers de la chambre de Castille; ils lesconsultent pour regler les plus imporTantes affaires de l'Etat. L'Empereun Charles V. établit ce Conseil avec sa mere la Reine Jeanne l'an 1518. Il est composé du President de Castille, & do trois ou quatre Conseillers du mêmo Conseil, selon le choix du Prince, de trois Secretaires, l'un pour les affaires Ecclesiastiques en patronage Royal, un autre pour ce qui regarde les concessions, ou les graces, le troisième pour les affaires civiles. C'est en ce Tribunal qu'on examine, & que l'on juge toutes les dépêches pour les graces, les abolitions des délits, les tirres des Duchez. des Marquisats, des Comtez, des Amirauts, des Connétables, du Baillif de Castille, & de tous les grands Officiers de la Couronne Maréchaux, Maiordome, Grand Ecuyer, Grand Veneur, & les titres & privileges des Villes, & des Universitez, des Chanceleries, de la Noblesse, les patronages des Eglises. On instruit le Roi de toutes ces choses, quand on assemble les Etats. Il y a dans l'étendue de ce Tribunal près de soixante mille Officiers subalternes, sans aucune récompense, ni aucuns gages pour les Ecclefiastiques, ou pour les laïques. C'est à ce Tribunal que s'adressent les peuples des Royaumes de Castille, de Leon, de Navarre, de Biscaye. 478 Historkie de Guispuscoa, pour demander des

graces.

Comme les Rois Catholiques ont eu dans tous les tems beaucoup de zele pour la défense de la veritable Religion & du Saint Siege, les Papes leur ont aussi accordé de grands priviléges par reconnoissance. Jules 11. dans sa Bulle de la Sainte Croisade, dattée de l'annés 1509. leur permet de prendre sur les biens Ecclesiastiques des subsides pour défendre la Religion & l'Etat. Les Papes successeurs de Jules ont confirmé & approuvé cette Bulle. Mais afin d'obferver la justice, & l'équité dans l'imposition & l'administration de ces sinances, la Reine Jeanne & son pere le Roi Ferdinand le Catholique, Pannés 1525. établirent un Tribunal de la Sainté Croisade, composé d'un President avec le titre de Commissaire General, auquel les Rois & les Pontifes ont donné plusieurs privileges, de deux Conseillers que l'on tire du Conseil de Castille, pour ce qui concerne les affaires. de ce Royaume, un Regent du Conseil d'Arragon, pour ce Royaume, pour celui de Sicile, & les Isles adjacentes, un autre Conseiller du Conseil des Inde. La Jurisdiction de ce Tribunal est d'une grande étendue; car elle comPrend les Royaumes de Castille, de Leon, d'Arragon, de Valence de Navarre, la Principauté de Catalogne, les Royaumes de Sicile, de Sardaigne, ceux du Perou, & de la nouvelle Espagne, les Isles des Canades, & des Filippines. On ne peut publier les Jubilez, ni les Indulgences, faire imprimer des Missels, ou des Breviaires sans la permission du Commissaire General de ce Conseil.

Tous les Tribunaux, tous les Conseils dont je viens de parler sont infezieurs au Conseil d'Etat qui fut établis par l'Empereur Charles V. l'an 1526. Sa Majesté y preside, l'Archevêque de Tolede à cause de sa dignité est toûjours de ce Conseil, le nombre des Conseillers n'est pas fixé comme dans les autres Conseils, on ne choisit que des personnes d'une naissance illustre, & d'une experience consommée, des Vicerois, des Gouverneurs. Les Secretaires & les-Conseillers prêtent le serment de fidelité entre les mains du Doyen, on se place dans le Conseil selon le rang d'an-Fiquité. Le Conseil d'Etat se tient toûjours dans l'une des chambres du Conseil de guerre, par la conformité qui est entre ces deux Conseils. On traite dans le Conseil d'Etat des ambassades ordis maires & extraordinaires; on y choisit

les Vicerois, & les Gouverneurs, les Administrateurs des affaires civiles & militaires, des subsides ordinaires & extraordinaires; en un mot, de toutes les affaires les plus importantes de la Monarchie. Les appointemens suffisent pour entretenir honnétement les perfonnes qui composent ce Conseil, & se reglent selon leur Dignité.

Le Roi Philippe H. crea un Confeil suprême pour les affaires d'Italie l'an 1556. il separa du Conseil Royal d'Arragon les Royaumes de Naples & de Sicile, avec le Duché de Milan, il regla la forme de ce Conseil sur le modele que son ayeul le Roi Catholique Ferdinand avoit suivi, en établissant le Conseil Royal d'Arragon, avec cette difference que les deux premiers Ministres de ce Tribunal sont l'un Espagnol, l'autre Italien. Ce Conseil est composé d'un President, & de six Regents, deux pour le Royaume de Naples, un Espagnol, & un Italien, deux pour le Royau me de Sicile, des deux nations, deux de même pour l'Etat de Milan. Sa Majesté nommé à sa volonté des Conseillers de Robbe & d'épée. On traite en ce Conseil de routes les matieres qui concernent ces trois Etats. Les Vicerois de Naples & de Sicile, les Gouverneurs de

Milan s'addressent à ce Conseil pour leurs expeditions, aussi bien que les huit Archevêques, & les seize Evêques du Royaume de Naples, quand ils ont des affaires temporelles qui dépendent de ce Tribunal. Îl y a dans le Royaume. de Sicile cinq Archevêchez, & autant d'Evêchez, plusieurs Abbayes, Prieurez, Benefices, dont le revenu se monte à quatre-vingt milles onces d'argent, chaque once vaut trente reales, ou près

de 30. écus.

En l'année 1574. le Roi Philippe II. établit le Conseil Royal des Finances, ou la grande Thresorerie, en la même forme qu'il est encore aujourd'huy. Ce Conseil est composé de quatre Tribu-naux, le premier sous le titre de Conseil des Finances a un President & huit Conseillers de Robbe courte ou d'épée, deux Secretaires, & quelques Officiers subalternes. Quoiqu'il y ait plusieurs Conseillers honoraires, il n'y a cependant que les huit qui assistent au Conseil, pour le recouvrement & l'adminiftration des revenus de la Couronne, pour la subsistance des armées, & pour les autres dépenses ordinaires & extraordinaires. Les autres Tribunaux ont aussi leurs Officiers particuliers, pref, que tous de Robbe courte ou d'épée, & font les mêmes fonctions, par rapport à l'administration des Finances.

Outre tous ces Conseils qui sont pour les affaires de la Monarchie d'Espagne, Philippe IV. établit en l'année 1628, un Conseil particulier dans la Flandre, & les Pays-bas pour conserver la Reli-gion, & la tranquillité de ces Provin-ces, & pour l'administration de la Justi-ce. Ce Conseil sut d'abord composé d'un President & de trois Conseillers seulement avec un Secretaire, & d'autres Ministes subalternes. On peut ai-sément conjecturer de l'établissement de cant de differens Conseils avec quelle prudence, quel ordre, & quelle politique les affaires de la Monarchie d'Espagne sont administrées? Il est impossible de bien connoître l'Etat de ces Royaumes, ni d'entrer dans le génie de cette nation, si l'on n'a au moins quelque idée de ces differens Tribunaux.

Chaque Etat doit se gouverner par des maximes particulieres, & conformes au génie de la nation, dont il est composé, il faut entrer dans le détail de ces maximes pour bien connoître l'interieur & l'esprit de sa politique. On ne peut connoître à fond le gouvernement d'Angleterre, si on ne sçait ce que c'est que le Parlement, ses privileges, & son pou-

woir, à qui il appartient de le convoquer, de le proroger, & de le dissoudre. Outre tous les Conseils & les differens Tribunaux d'Espagne dont on a parlé, il faut sçavoir ce que c'est que les Juntes, ou assemblées particulières & generales que les Espagnols appellent en leur langue las cortes. Il y a, par exemple, une Junte pour l'administration des Fogests, pour l'Intendance des bâtimens, & des maisons Royales. Cette Junte fut établie par l'Empereur Charles V. l'an 1545. elle est composée des plus illustres Officiers de la Couronne, du Grand Chambelan du Grand Ecuyer, du Grand Veneur, du Premier Ecuyer, du President de Castille, de l'Intendant des Finances, de deux Officiers de la Chambre de Castille, & de plusieurs autres d'un moindre rang, qui exercent leurs fonctions, indépendemment des autres Tribunaux, pour ce qui regarde l'administration de la Justice & des Finances, pour l'entretien & la conservation des Maisons Royales, Palais, Forteresses, Forests dépendantes de la Couronne, avec un droit de Jurisdiction pour de civil, & pour le criminel.

Le nombre est grand des Maisons Royales dépendantes de cette Junte, le Palais de Madrid, le Buen-Retiro, le Pardo, le Château de Seville, celui de Tolede & de Segovie, la Maison Royale, ou la Foreit de Balsain, le Château de Vailladolid, ses jardins, & les environs, la maison & le Bois de la Quemada qui sont de la dépendance d'Aranjuez. Quoique le Roi de France ait plusieurs belles maisons, en disserens endroits de son Royaume, il faut pour tant l'avoier, que le Roi d'Espagne en

a infiniment davantage, qui ne laissent pas d'être magnifiques, mais d'un autre

goût que celles de France.

Le Tribunal des Juges de la Cour ou Maison du Roi, est l'un des plus anciens de Castille, Alfonse le Sage en fait mention, aussi bien que la nouvelle compilation. On leur donne le titre de Magistrats, ou Juges du Roi, pour le criminel & le civil, dont le Conseil Royal ne prend point de connoissance, se bornant au seul gouvernement de l'Etat. Il est composé d'un President que l'on tire pour l'ordinaire du corps des Conseillers d'Etat, de huit Juges, & de plusieurs autres Officiers, entre autres de quatre Gressiers qu'on appelle du Cri-nimel. Sa Jurisdiction se divise en deux parties, l'une en forme de Conseil qui s'assemble pour juger du Criminel. L'autre comprend les Juges pour juger en premiere

3.85

première instance entre les parties. Les Prevôts ont la Jurisdiction Souveraine pour la punition des délits, & sans appel ni supplique. Elle s'étend sur tous les Officiers de la Cour ; c'est pourquoi on leur donne le titre de Juges de la Cour & de la Prevôté, pour la recherche des crimes de tous ceux qui sont à la suite du Roi quand il voyage. Autrefois ce district ne s'étendoit qu'à une lieue, il s'étend maintenant jusqu'à cinq. Les Placets ou Requêtes que l'on addresse au President de ce Tribunal ont pour titre, à très-haut & très-puissant Seigneur, & dans la supplique on lui donne de l'Altesse; car il faut remarquer en passant, que l'on n'est pas chiche en Espagne de titres magnifiques & empoullez,

Le Tribunal ou la Junte Royale pour les logemens de la Cour, est composé du Grand-Maréchal des Logis, ou du Fourrier qui lòge la Cour & qui y fait l'office de President. Il a sous lui cinq Maréchaux, deux Trésoriers & plusieurs autres Officiers qui ont scéance dans ce Tribunal, qui se tient dans la maison du Grand-Maréchal, lequel quand Sa Majesté change de demeure pour aller d'une maison dans une autre, va un jour devant préparer les logis dans le lieu où

Tome VIII.

elle doit s'arrêter. Les Officiers de cette funte ont leur scéance dans les cérémonies publiques, comme aux fêtes de taureaux & aux autres fêtes, aux comedies qui se representent au Buen-Retiro, & aux entrées solemnelles des personnes Royales. A la mort du Roi celui qui fuccede renouvelle leur commission pour continuer le service auprès de sa personne, comme aux autres Offeiers de l'Etat; alors ils viennent tous en corps baifer la main du nouveau Roi. Cette Junte est obligée de six en six ans de visiter routes les Maisons Royales, & de tenir un état exact de toutes les réparations faites ou à faire.

Il y a bien des choses à remarquer sur l'assemblée des Etats du Royaume, sur la maniere de les assembler, sur le nombre & la qualité des personnes dont ils sont composez, parce qu'on observe depuis qu'ils sont separez, & sur l'autorité des reglemens qui y ont été faits: toutes ces choses sont curieuses & dignes d'attention. Les Etats Generaux sont composez des Deputez de vingt Villes principales, sans parler de ceux de Madrid & de Valence ville de Castille. Les Royaumes de Burgos, de Leon, de Grenade, de Seville, de Cordoüe, de Murcie, de Jaën, envoyent leurs Deputez

aux Etats, quand le Roi juge à propos, de les assembler; car on ne les assemble jamais sans un ordre exprès de Sa Majesté: alors chaque Ville qui a droit de députation envoye deux Députez qui remettent leurs pleins pouvoirs entre les mains du Secrétaire de l'assemblée des Etats: on les fait avertir par les Huissiers, de la Chambre du jour & de l'heure ausquels l'ouverture s'en fera, en leur marquant l'ordre qu'ils observeront en y entrant, pour faire lire & examiner leurs pouvoirs, & pour bailer la main de Sa Majesté, après avoir fait le serment selon l'ordre qui leur en a été donné par le President des Etats. Ils s'approchent pour cela de la table où les Secretaires écrivent; ils se tiennent debout & font ainsi le serment.

Ils jurent devant Dieu, la sainte Vierge, la sainte Croix, sur les paroles des quatre Evangelistes, & font une declaration authentique que la Ville dont ils sont Deputez ne leur a donné aucune instruction, ni aucun ordre qui restraigne, ou qui limite le plein pouvoir qu'ils ont presenté aux Etats, & qu'ils n'ont reçû aucun mandement, ni public ni particulier, qui casse ou annulle seurs pleins pouvoirs; & que si durant la tenue des Etats on leur envoyoit quel-

Telle est la sormule du serment que sont tous les Deputez des Etats, avant que d'être admis dans l'assemblée. Il saut avoir que les Espagnols sont tout avec poids & mesure, & qu'ils se comportent en toutes choses avec une circonspection extrême, qui est une suite du slegme & de la gravité propre à cette nation, & dont ils ne se démentent jamais, non pas même dans des choses qui paroissent legeres, ou d'une petite conséquence.

Le serment que prétent les Deputez de Tolede a quelque chose de particulier, en quoi ils different des autres: étant debout & tête nuë, le Secretaire des Etats leur adresse ces paroles écrites dans une pancarte, dont il fait la lecture

à haute voix.

Vos Seigneuries promettent à Dieu & à la Croix, sur les paroles des quatre

DE SPAGNE

Evangelistes dont vous touchez les livres, que vous garderez inviolablemene le secret sur tout ce qui se traitera & sera conclu & arrêté pendant la tenue des Etats, pour le plus grand service de Sa Majesté & pour le bien general de tout le Royaume; que vous ne le direz, ni le revelerez à aucune des Villes qui ont droit de députation aux Etats, ni à quelque personne que ce puisse être, soit par parole, ou par écrit, ni par l'entremise d'un tiers, directement ou indirectement, jusqu'à ce que l'assemblée soit finie ce n'est par une permission expresse de Sa Majesté, ou du President des États. Vous jurez encore de défendre la Conception immaculée de la sainte Vierge, Patrone bienheureuse de ces Royaumes.

Après cette ceremonie le President des Etats nomme le jour auquel ils s'affembleront pour déliberer sur les affaires que Sa Majesté leur proposera; alors il se leve, & tout le monde le suit & l'accompagne jusqu'à la porte de la salle. Le jour nommé pour l'ouverture des Etats ne peut plus être avancé ni reculé sous quelque prétexte que ce soit, à moins que ce ne fut pour le plus grand service de Sa Majesté; personne, quand on est entré dans la salle, n'en peut sor-

R iij

tir sans la permission du President; quand ce sont des affaires de faveur qui se traitent en l'assemblée, on donne les suffrages secretement, & il faut qu'ils soient tous uniformes; car s'il y en a seulement deux ou trois pour la négative, l'affaire ne passe point. Dans les affaires de justice les suffrages se donnent publiquemens, elles se terminent à la pluralité des voix. Les Ecclesiastiques ont droit de suffrage aussi bien que les seculiers. Quand Sa Majesté est sur le point de dissoudre les Etats-on tire au-Tort huit Administrateurs par la regie des finances & des dons accordez au Rois par les Erars, leur emploi & leurs fonctions continuent jusqu'à une nouvelle convocation, le President sixe & declare le jour auquel l'assemblée sera congediće.

On voit par les déliberations de differentes assemblées, avec quel zele cette nation est toûjours disposée à servir & à secourir le Roi dans les besoins de l'Etat. Plusieurs de ces déliberations qui se sont passées dans les regnes précédens, sont remarquer toûjours beaucoup d'empressement à sournir tout l'argent necessaire pour tous les besoins de Sa Majesté Catholique. En récompense ils se donnent la libérté de representer au Roi

391

quand les dépenses de l'Etat sont excessives en pensions & dons gratuits, en gages d'Officiers ou choses semblables; qu'il seroit à propos d'y remedier pour soulager le peuple, qui ne peut sournir aux impositions extraordinaires dont il est surchargé & comme accablé.

Après ces considerations generales qui regardent la politique & le genie de cette nation, on ne sera peut-être pas fâché d'apprendre quelque chose de plus précis sur le gouvernement de Madrid, pour avoir des notions plus particulieres de Pétat present & ancien de cette Capitale. La justice y est administrée par un Sénéchal ou un Baillif, qu'ils appellent en leur langue Corregidor. Il a sous lui deux Lieutenans reçûs & approuvez par le Conseil, quarante Juges de Police, dont on fait d'exactes informations, avant que de les instaler dans leurs Charges: ces informations regardent principalement leur noblesse, & la qualité de la famille dont ils rirent leur origine. Le nombre des petits Officiers est grand, sans parler du Procureur General & de érois Tresoriers, de plusieurs Avocats, un Major-d'homme, vingt Procureurs, quarante Huissiers, un certain nombre de Voyers, ou Inspecteurs des bâtimens que l'on construit continuellement en Riiii

392 plusieurs quartiers de la Ville: il y a aussi plusieurs Fontainiers nommez pour l'entretien des Fontaines & des Aqueducs. ·La Jurisdiction de Madrid pour l'administration de la justice, s'étend fur quatorze Villes & trente Bourgades. L'Archevêque de Tolede y a son Grand-Vicaire & huit Notaires, parce que Madrid est sous sa jurisdiction spirituelle. Madrid a le titre de ville couronnée par la concession de l'Empereur Charles V. lequel tenant les Etats Generaux à Vailladolid paccorda pathonneur une couronne à Don Juan Hurtado de Mendoza & à Pierre Suarez Deputez de Madrid, pour servir de cimier aux armes de cette Ville. Le Roi en tire des secours infinis dans les affaires & les besoins qui lui surviennent. Les habitans firent une dépense de quatorze cent mille ducats pour l'entrée de la Reine.

On ne peut nier que les Maisons Royales ne soient pas dignes d'être admirées pour la magnificence & la beauté des édifices, la richesse des ameublemens & un certain air de grandeur qui regne par tout. Le nombre des Gardes, des domestiques; des Officiers qui servent le Roi dans les ceremonies publiques, est très-grand & rend la Majesté venerable aux peuples. C'est une espece de neces-

393

Sté que ceux qui sont au dessus des autres paroissent avec plus d'éclat, pour zetenir tout le monde dans le respect & dans le devoir ; car comme la plûpart des hommes se conduisent moins par la raison que par l'imagination, il faut que les appareuces frappent & saisssent les sens, pour les entretenir toûjours dans une espece d'admiration. Cependant il est à propos que les Princes gardent de la moderation en toutes choses; car on peut pêcher par l'excès comme par le défaut de magnificence; il faut donc que la raison les gouverne, qu'ils se reglent felon le tems, & que la prudence mo-. dere leurs dépenses Cassiodore à eu raison de dire que la moderation est une vertu très-louable dans les Princes, parce que l'excès même des meilleures choses est blâmable. Entre les bons preceptes que donna Socrate à Nicocles pour le bon gouvernement, sens incommoder ses peuples & sans leur donner de justes sujets de plaintes, lui dit: montrez-vous magnifique quand il le faut ; mais ne faites jamais de dépenses excefsives pour des choses qui ne sont pas de durée. Il faut que les dépenses fassent honneur, mais qu'elle ne soient point uniquement pour le faste, qu'elles attirent la veneration des sujets, sans en-

194 tretenir la vanité du Prince. L'une des choses qui aigrirent davantage les Romains contre Neron, qui exciterent leurs plaintes & leurs murmures, furent les prodigieuses dépenses qu'il faifoit dans des sestins extravagans, qui ont merité la censure & les fatyres de Petrone. Neron, dit cet Auteur, n'amassoit l'or & l'argent de tous côtez que pour en faire des profusions: une dépen-le raisonnable & bien entendue lui paroissoit une épargne sordide : il n'esti-moit magnifiques & liberaux que ceux qui abusoient de leurs richesses, & qui les dissipoient follement; c'est pourquois il ne gardoit nulles mesures, ni dans les. largesses, ni dans les dépenses qu'il faifoit. Il ne se servoit jamais deux sois du même habit; il avoir pour pêcher des poissons un filet d'or, issu de cordons de pourpre & d'écarlatte. Ces profusions folles excitoient de tous côtez les plaintes, les murmures & l'indignation des peuples, qui se voyoient appauvris & ruinez pour fournir à ces dépenses infenlées. Les dépenles bien menagées sont permises pour attirer le respect & la ve-neration des peuples qui sont naturelle-ment portez à respecter & admirer ceux qui ha itent des Palais superbes, comme s'ils étoient d'une espece distinguée

des autres hommes. La majesté du Trône, la pompe de leurs Palais, le grand nombre des Officiers dont ils sont entourez, les richesses immenses dont ils peuvent disposer à leur gré, tout cela plie l'imagination des hommes ordinaires, & fait qu'ils se soumettent plus voiontiers au joug de la domination.

Il seroit inutile de faire un long détail de tous les Officiers de la Couronne d'Espagne; ce sont de ces choses dont tout le monde est instruit parfaitement. Celui qu'ils appellent le Maior-dome Mayor, est à peu près comme le Grande Chambellan en France; c'est l'une des premieres Charges de la Cour & qui a les plus beaux privileges, il est comme le Surintendant du Palais & de la Maison Royale. Cette Charge est tellement estimée, que le Roi Alfonse le Sage ne erur pas deshonorer le Prince Ferdinand son fils aîné, en le faisant Maior-dome: Mayor. Tout ce qui regarde le service de la personne du Roi passe par ses mains & s'execute par ses ordres ; tous les Gen-Alshommes, les Chambellans, tous les Officiers de la Couronne, comme le Maréchal des logis, le Maître de Chambre de la Garde-robbe, le Trésorier & une infinité d'autres Officiers en dépendent. Quand il arrive quelque Ambassadeur de la part des Princes étrangers, le Major-dome accompagné des Gentilshommes de la Chambre, va prendre l'Ambassadeur pour le conduire à l'audiance.

Le Camarero Mayor, est à Madrid un Officier d'une très-grande distinction, il porte la clef d'or & a droit de loger dans le Palais du Roi; il y peut entrer à toute heure; il donne la chemise au Roi, & la serviette quand il se lave les mains: cet office est connu sous le titre d'Echanson de la Cour. C'est à lui de reveiller le Roi à l'heure qu'il veut se lever. Les Maréchaux des Logis, les Fouriers, les Medecins prêtent le serment entre les mains du Camarero-Mayor.

Comme le Maior-dome-Mayor & le Camarero Mayor sont les deux premiers Officiers, pour ce qui regarde le dedans du Palais, le grand Ecuyer, qu'ils appellent Cavallerizo Mayor, a la premiere Charge du dehors; il se met à la premiere place du devant quand le Roimonte en carosse, préserablement aux deux grands Officiers dont je viens de parler; il a comme eux la clef d'or de la Chambre; il accompagne le Roi quand il monte à cheval, ou quand il fait son entrée en quelque Ville. Il dispose des carosses, ou des chevaux du Roi sans

en demander permission. Il a l'inspections fur les Ecuyers & sur les Pages du Roi, dont deux le servent par chaque semaine; il fait porter à ses domestiques la livrée du Roi, à la reserve que la manche du bras gauche est d'une autre couleur. C'est à lui à regler les dépenses de la cavalcade des joutes, des sêtes, des combats de canards, des mascarades, & autres divertissemens de la Cour.

Les Gentilshommes de la Chambre fervent le Roi, l'habillent, le deshabillent, coupent la viande, lui presentent à boire, lui donnent à laver, sont toûjours auprès de sa personne, par semaine, à leur tour, ils portent la cief d'or de la Chambre. On ne met en cette Charge que les premieres personnes du Royaume, & de la naissance la plus illustre.

L'autorité du Grand Aumônier, qu'ils appellent Capellan Mayor, est d'une grande étenduë. Sixte V. par une Bulle expresse l'affranchit de la Jurisdiction de l'ordinaire, & lui donne permission d'abfoudre de tous les cas reservez au Saint Siege. Les Rois de Castille pour saire honneur à la dignité de l'Archevêque de saint Jacques, y réunirent celle de Capellan Mayor: c'est ce que sit Alfonse VII. l'an 1140. Les Rois Ferdinand le Saint, Alsonse le Sage & Don

HISTOTES.

Sanche le Victorieux, confirmerent en divers tems cette réunion. Le Roi Philippe II. demanda permission à Pie Ve de choisir une personne de vertu & de merite pour faire les sonctions de cette Charge, pendant les absences de l'Archevêque. C'est maintenant le Patriarche des Indes qui possede les Charges de Grand-Aumônier & de premier Aumônier, réunies en une seule.

Le Grand Veneur atoutes les entrées du Palais comme le Maior-dome Mayorz eette Charge est d'une très-grande confideration & très-honorable; c'est à lui à donner ordre aux équipages quand le Roi va à la chasse, il lui presente l'oiseau & marche à côté de Sa Majesté. Il reçoit & fait payer ceux qui apportent des faucons & des éperviers de Flandres, de Norvege, d'Oran, ou des Indes. Tous les Veneurs sont obligez de se rendre à son logis les jours de chasse, pour prendre ses ordres.

Il n'y a gueres de Royaume où il y ait des familles plus illustres, & de plus grands Seigneurs qu'en Espagne. Les Ducs d'Albe, d'Albuquerque, de Bejar, ou de Zuniga, de Cardonne ou d'Arragon, d'Escalonna, de Medina Enriquez, Medina Sidonia, Medina de las Torres, Montalee Moncade ou Aragon,

Te nombre en est très-grand, aussi biens que ides Comtes & des Marquis d'une naissance très-ancienne.

On connoît la force d'un Etat' par sesfinances & la grandeur de ses revenus. Les Espagnols disent qu'il y a autant de difference entre les richesses de leur Prine, & celle des autres Rois & Princes de l'Europe, qu'entre l'Ocean & de petits ruisseaux qui vont se rendre à la mer & s'y perdre sans retour; on le connoîtra par le détail.Le premier tribut & le plus confiderable fait un fonds de vingtquatre millions & cinquante mille ducats. Un autre moindre tribut fait un million & trois cent mille ducats.

Les impositions ordinaires & extraordinaires se montent à quatre cent mille ducats: le papier timbré à deux cent Cinquante mille. Les impôts qui se payent pour l'entrée des Villes & des poets sur les laines, les herbes, les cartes & d'autres menues denrées, deux millions foixante mille ducats.

Le tabac, le papier blanc, les sucres, fe chocolar, le poisson, quatre cent mille ducats. Le tribut fur la chair, un million soixante mille ducats; pour la milice, trois cent mille ducats; pour l'entretien de huit mille soldats, deux cent mille ducats; pour les annates des benefices

HISTOIRE

Loo deux cent mille ducats; pour d'autres subsides, privileges, croizades, un million & soixante mille ducats. L'impôt du sel, sept cent mille ducats; le troisième d'un pour cent, six cent mille dueats; pour les fonds aliénez, deux milhions cinquante mille ducats; le quatt d'un pour cent,, six cent mille ducats. Il est à remarquer que la plûpart de tous ees fonds ont été beaucoup augmentez depuis la guerre, pour les besoins pressans de la Monarchie.

Les revenus des Indes sont composez des tributs, ou des contributions qui se nirent pour le Roi sur le quint, un & demi; de l'or, de l'argent, des mines de cuivre, de fer, de plomb, de laiton; sur les perles, sur les émeraudes, sur les eartes, sur toutes les autres denrées & les manufactures de toutes sortes, qui font sujettes aux impositions, comme dans tous les autres Royaumes dépendans de la Monarchie d'Espagne. La traite des Negres, deux pour cent; sur les vins, sur le papier timbre, sur le poivre le quint y sur l'or & l'argent que l'on envoye chaque année en Elpagne, tout cela produit au Roi des revenus immenfes. Non seulement l'argent brute ou reduit en lingots, fournit de grandes sommes au Trélor-Royal, mais aussi l'argent travaillé, mis en plats ou d'autres vaisselles. On tire le quint sur les mines d'or alienées, ou celles que l'on découvre de nouveau, aussi bien que sur les autres mines d'argent, de cuivre & de tous les autres métaux. Le Roi s'est refervé à lui seul toutes les mines de visargent, à cause du grand service qu'on en tire pour l'union des autres mineraux. On auroir de la peine à supputer à combien se monte le quint qui revient à Sa Majesté des diamans, des perles, des pierres précieuses, du corail qui se trouvent chaque année dans les Indes.

La moitié des trésors enfouis que l'on déterre appartient à Sa Majesté. On trouve souvent dans les tombeaux des Indiens de l'or, des diamans, des perles zares, aussi bien que dans les anciens temples des idoles. Tout l'argent qui se fabrique dans les monnoyes du Potosi paye tribut au Roi d'Espagne, qui herite aussi de tous les biens vacans, quand il ne se trouve point d'heritiers habiles à succeder, ce qui arrive assez frequemment dans le nouveau monde.

Toutes les marchandises qui viennent payent tribut dans tous les ports où elles passent, quoiqu'elles ayent déja payé en d'autres ports. Le transport des marchandises du Perou dans la nouvelle Espagne,

HISTOTRE #02 au Chili, dans la Terre-ferme, est d'un grand revenu pour le Roi, à raison de de deux & demi pour cent. Le commerce des Negres que l'on conduit de Guinée au Perou, va à des sommes immenses; parce que le nombre de ces malheureux qui servent aux mines, & que Fon met à toutes sortes d'usages, est presque infini: mais on ne finiroit jamais si l'on vouloit parler en détail de toutes les choses que les Commissaires du Roi mettent à profit pour le Trésor Royal, & pour s'enrichir eux-mêmes; ear ils ne sont pas long-tems dans de pareils emplois sans amasser de grandes richesses, qu'ils viennent dépenser en Espagne, après un certain nombre d'annéés.

Si les revenus du Roi d'Espagne sont immenses, la dépense est aussi très-grande; car tour ce qui paroît se fait avec pompe & magnissence; les divertissemens; les sêtes, les spectacles, ont un air de grandeur digne de la Majesté Royale.

Les gages des Musiciens qui servent dans la Chapelle du Roi & des autres Officiers, montent à trente-huit mille ducats par chaque année; on y ajoûte deux mille ducats pour les ornemens.

Les appointemens des Majordomes

405

des Gentilshommes de la Chambre, vont à cinquante mille ducats. Les gages des Officiers de la bouche & de la Chambre, à trente six mille ducats; les dépenses ordinaires & extraordinaires, les récompenses des Officiers & autres menus frais, à deux cent mille ducats.

Le plat de sa Majesté ou le service de table, qui n'est pour l'ordinaire que de Houze plats pour le dîné & huit pour le soupé, est reglé sur le pied de quatorze mille ducats; la cire de la Chapelle six mille ducats; differentes especes d'aumônes, dix-huit mille ducats; pour les mulets des équipages, les Officiers & les valets qui les conduisent, dix mille ducats; pour les marchands, tinquante mille ducats; pour l'Epicier, fix mille ducats; pour la garde Espagnolle, la garde Allemande & les Archers, cinquante-deux mille ducats; pour les Officiers de l'écurie, douze mille ducats; la dépense de la maison des Pages & de l'écurie, cinquante mille ducats; la dépense de la Chambre & de la Garderobbe monte à vingt-quatre mille ducats. Ces dépenses ne sont pas tellement uniformes, qu'elles ne changent selon le genie du Roi qui gouverne, selon qu'ili est porté à l'épargne, où à la magnisisence, ou selon l'état des affaires de las

Monarchie pendant la paix ou la guerre. Le Roi d'Espagne donne chaque année plusieurs sêtes & plusieurs spectacles dans ses maisons de campagne. La sête del-Pardo dure vingt-six jours, & coûte cent cinquante mille ducats de dépense extraordinaire. Les divertissemens de l'Aranjuez sont d'un mois de suite, & coûtent au Roi cent soixante mille ducats d'extraordinaire. Le sejour que l'on fait au Burn-Retiro, est aussi d'un mois, sans y comprendre le carnaval. La sête que le Roi donne pendant vingt jours dans la maison Royale de saint Laurent durant le carnaval, lui coûte six vingt mille ducats d'extraordinaire.

La dépense de la Maison de la Reine d'Espagne est fixée à cinq cent soixante-six mille ducats par chaque année. Quoique toutes ces sommes dont on vient de parler soient fart grandes, on peut dire cependant qu'elles ne sont que la moindre partie des dépenses de l'Etat. Il faut bien de plus grandes sommes pour payer les gages des Juges, les appointemens des Gouverneurs, & des Officiers de guerre & des garnisons des Places: on dit communement que ces sommes vont jusqu'à neuf millions. On ne parle point des dépenses ordinaires ou extraordinaires de la guerre, soit que

D'ESPAGNE.

le Roi la sasse pour soi, ou pour ses alliez. On ne parle point non plus des dépense secretes, ni des pensions qui font très-confiderables, selon le rang & le merite des personnes. Par exemple, les Vicerois de Naples, de Sicile, Arragon, de Valence, de Navarre, de Sardaigne, de Catalogne, de la nouvelle Espagne ont des appointemens proportionnez à leur Dignité, pour en soûtenir Péclat avec honneur. Les Gouverneurs des Provinces de Flandres, du Duché de Milan, de Galice, de Biscaye, d'Oran dans l'Afrique, de Ceuta, de Tanger, de Mazagan, aussi bien que les Gouverneurs des Indes Occidentales, & des Filippines ont des pensions très-fortes.

On donne encore des pensions à plufieurs Prélats, outre les revenus de leurs Evêchez qui sont très-bons, & trèsriches, car on peut dire en passant que les gens d'Eglise sont les mieux partagez de quelque côté qu'on les envisage. L'Archeveque de Tolede est Primat & Chancelier d'Espagne & du Conseil a Etati On ne compre dans cet Archeveche que 17 vi Paroisses, paumi lesquettes if y'a cinq Villes considerables qui sont Tolede, Guadalaxara, Cindad, Real, ou la Ville Royale, Alcaraz, & Oran. Quatre Eglises Collegiales, Alcala de Henarez, Talavera, Pastrana, Escalonna.

Il y a dans la nouvelle Espagne six Archevêchez trente-deux Evêchez richement rentez, une infiniré de belles Abbayes à la nomination de sa Majesté, L'Archevêché de la Ville de Loz-Reyes, Capitale du Perou, vaut plus de deux cont mille livres de revenu. Les quatre premieres Dignitez de cette Eglise celebre; scavoir le Doyen, l'Archidiacre, le Chantre & le Theologal, sont chacune de 4000. ducats de rente par chaque année; mais aussi c'est le Perou où l'on ne peut marcher que sur l'or & sur l'argent. Les Vicerois, les Gouverneurs, les Presidents de la nouvelle Espagne ne sont pas moins riches, ni moins bion rentez que les Prélats; voilà pourquoi les Espagnols ont tant d'empressement pour aller demeurer dans le nouveau monde, c'est ce qui cause en partie que l'Espagne est presque deserte en beaucoup d'endroits, & que l'on n'y trouve, ni manceuvres, ni artilans pout des bosoins ordinaires de la vie; il faux encore ajoûter qu'ils sont naturellement rrès-parefleux, & que quand ils ont de quoi vivre pour un jour, ils ne se metzent gueres en peine du lendemain, plus

Philosophes en cela que les Diogenes. & les plus fameux Philosophes de l'an-

tiquité.

Il est évident que les choses ont bien changé de face depuis la derniere guerre, l'Empereur s'étant rendu le maître des Royaumes de Naples, de Sicile, de Sardaigne, de Maiorque & de Minorque, du Duché de Milan, & de plusieurs autres grands Etats dépendans de la Couronne d'Espagne. Les peuples de ces Royaumes n'ont plus recours aux Confeils de Madrid, & ne sont plus soûmis à la Jurisdiction de ces Tribunaux.

## CHAPITRE IX.

Par quels degrez la Monarchie d'Espagne parvint-elle au point de grandeur où elle étois sous le regne de Charles II. & des Rois ses prédecesseurs.

A Monarchie d'Espagne n'a pas toûjours été d'une étendue aussi vaste qu'elle l'étoit sous le regne de Charlequint, & de ses successeurs jusqu'au Roi Charles II. Ce beau Royaume qui avoit sleuri avec tant de splendeur pendant l'espace de 300. ans sous la domination des Goths, sut renversé, 408 HISTOIRE

détruit & demembré depuis l'invalion des Maures qui s'en rendirent les maîtres dans un seul jour, & par une seule bataille. Ces barbares fonderent plusieurs Royaumes du débris des Etats de l'infortuné Roi Rodrigue, qui perdit la vie avec sa Couronne, ou du moins on ne sçait plus ce qu'il devint depuis qu'il ent été vaincu par les Maures, Les Generaux de ces barbares, à l'exemple des Capitaines du grand Alexandre devinrent autant de Rois, & fonderent les Royaumes de Leon, de Murcie, de . Cordone, de Tolede, de Seville, de Grenade, & plusieurs autres: car on peut dire qu'il y avoit alors en Espagne autant de Royaumes que de Villes confiderables.

Ce qui paroît incomprehensible, c'est qu'un Royaume ainsi divisé, & partagé en tant de Rois qui se faisoient continuellement la guerre pour se supplanter les uns les autres, & pour aggrandir leur petit Etat, au préjudice de leurs voisins, ait pû subsister pendant sept ou huit cent ans. On a pû aisément remarquer dans tout le cours de cette histoire, que les Chrétiens ennemis irreconciliables des Maures étoient attentis à épier toutes les occasions de les abbattre, & de les chasser d'un pays qu'ils avoient

avoient injustement usurpé. Ils étoient donc obligez d'être continuellement sous les armes, & de livrer des combats perpetuels pour se maintenir dans leur usurpation. Les troupes inombrables qui venoient tous les jours d'Afrique remplaçoient les soldats que les Espagnols anoient dans les batailles. Voilà pourquoi ils se sont maintenu si long-tems, & l'on n'a pû les chasser entierement d'Espagne que sous le regne de Ferdinand le Catholique, qui les obligea ensin de repasser la mer après avoir conquis le Royaume de Grenade qui étoir leur derniere ressource.

Les Chrétiens réduits à un fort petit nombre depuis qu'ils eurent été opprimez par les Maures, ne sçachant où se réfugier & pour garantir leur vie, & se mettre à convert de leurs persecutions le rangerent sous la conduité du celebre Pelage, Prince de la famille Royale des Goths. He fe retirerent d'abord dans des lieux & des montagnes inaccessibles pour se mettre à couvert de la fureur des Sarrazins qui les poursuivoient di toure outrance, pour achever de les exterminer, les uns passorent dans les Asturies, & le Royaume de Galice vers l'Ocean; les autres dans les Pyrennées du côté de France. Pour se mieux dé-Tome VIII.

fendre contre les Maures ils se choisirent chacun des Capitaines, ou des Chefs qui se rendirent dans la suite puissans par leurs conquêtes, & formerent séparément de grandes maisons qui se sont depuis réunies ensemble, & ont composé cette fameuse Monarchie d'Elpagne qui subsiste depuis plus de deux cens ans; c'est-à-dire, depuis le regne de l'Empereur Charlequint, Chef de la Maison d'Autriche en Espagne.

£

La Maison de Navarre commença environ l'an 714. selon quelques Auteurs, d'autres disent plus tard, & no conviennent pas même des noms, ni du nombre des premiers Rois. On prétend seulement qu'ils étoient Gascons d'origine, & que les premiers ne prenoient que le titre de Capitaines; mais par succession de tens, on les appella Rois de Pampelune, & lensin de Na-

Les Comtes d'Arragon sont au nombre de 7. dont le premier furnommé Aznar mint d'Aquitaine au seçours des Rois de Marame montre les Maures, se sur sait Comme d'Arragon sous la Souveraisenté, se dépendance des Rois de Navarre, ausquels cette Comté retourne depuis par le mariage de Therasse; qui en étoit heatiure avec garcie III. du

DESTAGNE.

nom Roi de Navarre, ayeut de Sanche de Grand, par où l'Arragon fut joint à la Couronne de Navarre.

Les Comtes de Castille sont au nombre de neuf depuis Rodrigue qui en étoit le premier. Ils porterent quelque tems le nom de Juges seulement, & vivoient sous la souveraineré des Rois de Leon, contre lesquels ils se souleverent, & se rendirent indépendans & Souverains. Le dernier de ces Comtes nommé Garcie H. fut tué le jour de ses nôces en l'année 1025, cet évenement tragique est décrit fort au long dans le 3. tome de cette histoire; ce Prince n'avoit qu'une fœur unique, laquelle devint par sa mort heritiere de la Comté de Castille. Cette Princesse fut mariée dans la suite à Sanche le Grand, Roi de Navarre, dont on a déja parlé. Par ce mariage la Comté de Castille sut ajoûtée au Royaume de Navarre, comme l'Arragon y avoit déja été ajoûté auparavant.

La Maison des Rois de Leon contient 24. Rois, le premier desquels sur Pelage que les Espagnols appellent Saint; il éroit de la race de leur Rois Goths, étant sils de Favila, Dut ou Gouverneur de Biscaye, que Vitiza son petit neveu, & penultième de ces Rois Goths avoit sait tuer l'an 705. Ce Pelage sur élû Roi l'an 716. par les Chrétiens réfugiez dans les montagnes des Asturies, & prit le nom de Roi des Asturies, et pui fut changé par ses successeurs en celui de Roi d'Oviedo, & ensin de Rois de Leon qui leur demeura. Le dernier de ces Rois nommé Veremond III. sut tué en bataille l'an 1036. par Ferdinand I. Roi de Castille qui avoit épousé la sœur, de ce Veremond, & qui par ce moyen joignit le Royaume de Leon à celui de Castille, Veremond n'ayant point laissé d'enfants pour lui succeder: ainsi sinit le Royaume de Leon qui avoit duré pendant 319. ans, à compter depuis l'élection de Pelage jusqu'à la mort de

Geoffroi surnommé le Velu sur le premier de la Maison des Comtes de Barcellonne au nombre de neuf jusqu'à Raimond Beranger dernier de ces Comtes, & Petronille Reine d'Arragon qu'il épousa l'an 1138, quoiqu'elle n'eut encore que deux ans. Par son mariage il incorpora au Royaume d'Arragon la Comté de Barcellonne, que ses ancêtres avoient possedée pendant l'espace de 240, ans.

Veremond III.

La Comté de Provence entra dans cette Maison de Barcellonne par le mariage de Raimond IV, surnommé ArB'ESPAGNI.

noul, Comte de Barcellonne, avec Douce de Provence, fille & heritiere de Gillebert, Comte de Provence. Alfonse II. Roi d'Arragon herita de cette Comté en l'année 1166. parce que son cousin paternel, nommé aussi Raimond Berenger mourut de même sans enfans. Cette Comté lui étoit échuie en partage de la succession de son ayeule Douce, heritiere de Provence.

Quand on a dit que Geoffroi le Velu étoit le premier Comte de Barcellonne, cela se doit entendre des Comtes hereditaises, car il y en a eu avant lui qui ont porté ce titre, mais ils n'en étoient que simples Gouverneurs amovibles, comme Geoffroi, surnommé d'Arria que l'on croit avoir été le pere de Geoffroi le Velu, & Bernard Chambellan de Louis le Debonnaire. Ce Bernard sut tué depuis par l'ordre de Charles le Chauve l'an 844. avant Bernard, Louis le Debonnaire y avoit établi un nommé Bera, ou Borel, pour en être Gouverneur, mais il le priva de son gouvernement en l'an 820.

Cette Comté de Barcellonne qui comprend toute la Catalogne, a relevé long-tems de la Couronne de France, depuis que Louis le Debonnaire l'eut sonquise entierement sur les Maures en l'année 821. car alors il en fit une Province qu'il incorpora au Royaume de France, sous la souveraineré duquel elle a toûjours été, même de l'aveu des Historiens Espagnols jusques au regne du Roi Saint Louis, lequel mariant son fils Philippe le Hardi à Isabelle d'Arragon, fille de Jacques L. Roi d'Arragon, & Comte de Barcellonne l'an 1258. se déporta de cette souveraineré, moyennant la cession que ce Roi d'Arragon lui fit des prétentions qu'il avoir sur les Villes de Carcassonne, Beziers, Alby, Rhodez, Nimes, Saint Gilles, & de toutes les autres prétentions que les Rois d'Arragon avoient for les Comtez de Provence, Folqualquier, & Avignon.

Ce que l'on vient de dire sussit pour faire connoître l'origine des Etats, & Principautez que les Chrétiens formerent en Espagne, après l'invasion des Maures. Il faut maintenant expliquer, quand & comment ils ont été joints & unis ensemble en divers tems, pour former l'étenduë de la vaste Monarchie d'Espagne, dans l'état florissant où elle étoit à la sin du regne de Charles II. de la Maison d'Autriche.

Sanche le Grand, Roi de Navarre après avoir érigé les Comtez de Castille & d'Arragon en Royaumes, séduit par

415

Pamour paternel, contre les regles de la bonne politique partagea tous ses Etats entre les enfans, & par ce partage les brouilla les uns contre les autres, ce qui étoit presque inévitable à cause de la jalousie qu'une puissance ainsi parragée faisoit naître entre les freres pour pour la défense, ou l'agrandissement de leurs limites. Sanche le Grand après avoir réuni un grand nombre d'Etats à son Royaume de Navarre, ébloiii & flatté de sa grande puissance, n'étant pas satisfait du titre, & de nom de Roi, prit le nom d'Empereur d'Espagne. Il avoit trois fils legitimes, sçavoir Garcie, Ferdinand & Gonsalve. Il eut aussi un fils naturel nommé Ramire.

Ce Prince mal conseillé, ou ne conssilutant que sa tendresse paternelle, pris la résolution de faire ses quatre sils Rois; pour cet esset il érigea lui-même de sa propre autorité en Royaumes les Comtez de Castille & d'Arragon. Il donna son Royaume à Garcie son sils aîné, celui de Castille à Ferdinand son eadet, Sobarbre & Ribagorce à Gonsalve son troisième sils, avec le titre de Roi. Ensin le Royaume d'Arragon sut donné à Ramire son bâtard.

De ces quatre Princes il n'y out que Gonzalve qui ne laissa point de posterité. 416 HISTOIRE

ayant été tué à la chasse avant que d'étre marié. Les trois autres laisserent un grand nombre de successeurs qui firenz

plusieurs branches.

La branche des Rois de Navarre contient ving-cinq Rois jusqu'à Louis le Grand, sans y comprendre Sanche le Grand, & seize autres Rois qui l'ont precedé, & qui font en tout 42. Rois-On comprend aussi dans ce nombre les Reines qui ont herité de ce Royaume, & le petit Roi Jean, lequel ne vêcut que huit jours. Suivant cette supputation on peut compter 996. ans depuis la fondation de ce Royaume jusqu'à l'année 1720. ce Royaume a été possedé tour à tour par plusieurs Mailons differentes, où il a été transporté par mariages dans celles des Comtes de Champagne, celle des Rois de France, des Comtes d'Evreux, Princes du Sang Royal de France, des Cointes d'Arragon, des Comtes de Foix, dans la Maison d'Albret & enfin dans celle de Bourbon.

Ferdinand V. Roi d'Espagne, surnommé le Catholique pour avoir eu le bonheur de chasser tous les Maures, & de les obliger à repasser la mer & de retourner en Afrique, d'où ils étoient vepus sous le regne de l'infortuné Roi Rodrigue. Ferdinand usurpa ce Royaume par force, & sans aucun droit en l'année 1513. sur Jean d'Albret, & Catherine de Foix, son épouse, lesquels en étoient Roi & Reine legitimes. Leur petite-fille Jeanne d'Albret porta le droit de ce Royaume dans la Maison de Bourbon, par son mariage avec Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, pere du Roi Henri le Grand, ayeul du Roi Louis XIV.

La genealogie des Rois de Castille commence à Ferdinand I. & contient 29. Rois qui ont regné successivement pendant l'espace de 685. à compter depuis la mort de Sanche le Grand, lequel érigea la Castille en Royaume jusqu'en l'année 1720. Le Roi Ferdinand I. se rendit plus puissant que ses streres par la jonction qu'il sit du Royaume de Leona à celui de Castille, en épousant la Princesse Sancha, sœur & heritiere de Veremond III. du nom, Roi de Leon qu'il tra en bataille l'an 1037.

Ces deux Royaumes de Castille & de-Leon ont roûjours été possedez depuisce tems-là par les descendans de ce Ferdinand en ligne masculine ou seminine sils y ont encore ajoûté d'autres Etats comme on le verra cy-après. Mais leur ligne masculine ayant manqué trois soisces Etats ont passé autant de fois dans d'autres Maisons par le mariage des heritieres. La premiere fois fut par le mariage d'Urraque, fille & heritiere du Roi Alfonse VI. du nom, Souverain de Castille & de Leon. Cette Princesse épousa Raimond de Burgogne, fils puisné de Guillaume II. Comte de Bourgogne, & mourut l'an 1126. La seconde fois fut par le mariage de Jeanne, fille de Ferdinand & d'Isabelle, appellez les Rois Catholiques, laquelle épousa Philippe Archiduc d'Autriche, duquel elle eut les Empereurs Charlequint & Ferdinand I. Avant la fin de sa vie, elle perdit l'usage de sa raison. La troisiéme fois a été par le mariage de Marie-Therese d'Autriche, fille aînée de Philippe IV. avec Louis XIV. Roi de France & de Navarre; leur petit-fils Philippe V. a succedé en l'an 1700. à la Couronne d'Espagne après la mort de Charles II. decedé sans enfans.

La Branche d'Arragon contient 16. Rois, à compter depuis Ramire I. jusqu'à Martin, surnommé le Vieux, qui mourut sans enfans en l'année 1410. Le regne de ces seize Rois a dure pendant le cours de 375, années, depuis la mort du pere de Ramire, Sanche le Grand, lequel ériges la Cointé d'Arra-

ndon en Royaume; il ne changea qu'une fois de maison pendant tout ce tems-là. Ce changement arriva par le mariage de Petronelle, fille & unique heritiere du Roi Ramire II. surnommé le Moine. petit - fils de Ramire I. Cette Princesse épousa Raimond Berenger, Comte de Barcelonne, & par ce mariage la Couronne d'Arragon entra dans la Maison de Barcelonne, qui l'a possedée depuis de mâle en mâle jusqu'à ce Roi Martin le Vieil. Il ne laissa point d'heritiers pour lui succeder; plusieurs prétendans après sa mort, disputerent la Couronne d'Arragon. Elle fut adjugée par les Etats Generaux du pays à Ferdinand de Castille, surnommé le Juste , fils puîné de Jean I. Roi de Castille, & de Leonore d'Arragon, sœur de Martin; ce qui fit une seconde maison de Rois d'Arragon, qui dura cent six ans sous quatre Rois. Le dernier nommé Ferdinand V. mourut en l'année 1516. après avoir joint son Royaume & ses Etats à ceux d'Isabelle de Castille son époule, pour ne faire plus qu'une Momarchie, qu'ils laisserent à Jeanne leur fille, surnommé la Folle. Cette Princesse avoit épousé Philippe Archiduc d'Autriche, duquel elle eut les Empereurs Charlequint & Ferdinand I. comme on l'a déja insinué. S vi

Ce détail fait voir clairement de quelle maniere les Royaumes de Navarre, de Castille, de Leon & d'Arragon, avec la Principauté de Barcelonne, ont été joints ensemble en divers tems par matiages, excepté le Royaume de Navarre, qui n'a été joint que par usurpation sous le regne de Ferdinand V. Ces grands Etats sont les principales pieces qui composent encore aujourd'hui la Monarchie d'Espagne. Plusieurs autres Etats considerables ont été réunis à ce grand corps depuis ce tems-là. Il est necessaire d'en faire ici mention, pour ne pas laisser cet ouvrage imparfait.

laisser cet ouvrage imparfait.

Toutes les Provinces comprises dans cette partie de l'Europe, que l'on nomme communement l'Espagne, rensermée entre l'Ocean, la mer Mediterranée & les Monts-Pyrennées, que les Maures d'Afrique avoient partagées en plusieurs petits Royaumes, après leur invasion dans l'Espagne, ont été reconquises de tems en tems par les Rois de Navarre, de Leon, de Castille, ou d'Arragon-Le dernier de ces petits Royaumes, sçavoir celui de Grenade, demeuré entre les mains des Maures, sut repris par les Rois Catholiques Ferdinand & Isabelle, en l'année 1492, de sorte qu'il ne manquoit plus que les Royaumes de Portu-

428

gal & des Algarves, pour réunir entierement toute l'Espagne sous une seule & même domination, & n'en faire qu'une Monarchie-

Philippe II. Roi d'Espagne, entreprit cette réunion, & il y réussit en l'an 1580. Il fe mit en possession de ces deux Royaumes après la mort du Cardinal Henri Roi de Portugal, duquel il prérendoit etre le plus proche heritier, comme étant fils d'Isabelle de Portugal, fille du Roi Emanuel & freur du Cardinal Henri. Mais cette réunion ne dura que jusqu'à l'an 1640. car les Portugais se souleverent contre Philippe IV. Roi d'Espagne, petit-fils de Philippe II. Els élûrent pour Roi de Portugal & des Algarves en sa place, Jean Duc de Bragance, petit-fils de Catherine de Portugal, fille d'Edouard Duc de Guimarens, lequel étoit aussi fils du Roi Emanuel, & frere de ce même Cardimal Henri.

Le Portugal & se s Asgarves étoient autrefois de la dépendance des Rois de Castille. Mais Alsonse VI. Roi de Castille, mariant sa sille naturelle Therasse à Henri de Bourgogne, lui donna en dot le Portugal, après que ce même Henri en eut déja conquis une partie sur les Maures. Depuis ce tems-là Al-

# ALE HISTOIRE

sonse X. Roi de Gastille, surnomme l'Astrologue, mariant Beatrix sa fille naturelle à Alsonse III. Roi de Portugal, lui donna aussi en dot les Algarves.

Après ces remarques, il est encore necessaire de parler des autres Etats & des pays situez hors de l'Espagne, & qui sont néanmoins de la dépendance des Rois de ce Royaume; ce que je tâche-rai de faire avec le plus de précision & de brieveté qu'il me sera possible, en commençant par le Royaume de Sicile. C'est une Isle que les Sarrazins avoient conquise en l'année 827. Ils en furent chassez l'an 1070. par Robert Guischart & Roger son frere, Seigneurs Normands; ils s'y établirent & en firent un Royaume qu'ils possederent jusqu'environ l'an 1190. Alors ce Royaume passa dans la maison Imperiale de Suaube par le mariage de Constance, quoique Re-ligieuse professe & âgée de cinquante ans, fille & heritiere de Roger I. Roi de Sicile, avec Henri de Suaube fixiéme du nom, qui fut depuis Empereura Leur posterité, en jouit jusqu'en l'an #267. auquel Charles Comte d'Anjou. frere du Roi S. Louis, tua en bataille Mainfroy, bâtard de l'Empereur Federic II. Ce Mainfroy avoit usurpé la Sicile, après avoir empoisonné Contad,

D'ESPACNE. 415 fils legitime de Federic, qui fut aussi

empoisonné par l'usurpateur Maine

froy.

Charles d'Anjou posseda la Sicile jusqu'en l'année 1282. Alors Pierre III. Roi d'Arragon s'en empara par un massacre general de tous les François qui étoient en Sicile : on donna à cet horrible massacre le nom de Vêpres Siciliennes. Son prétexte fut qu'il avoit épousé Constance, fille de ce bâtard Mainfroy dont on,a parlé; par ce moyen le Royaume de Sicile passa dans la maison d'Arragon. Enfin il entra dans la jonction de tous les Etats de la maison d'Arragon avec ceux de Castille, par le mariage de Ferdinand V. Roi d'Arragon, & d'Isabelle Reine de Castille & de Leon.

Le Royaume de Naples sut donné par le Pape Clement IV. on Urbain IV. comme sief dépendant du S. Siege avec la Sicile, à Charles d'Anjou. Ce Prince sur couronné à Rome, comme Roi des deux Siciles, en l'année 1266. Charles ayant perdu la Sicile par le massacre de tous les François, comme on vient de le dire, conserva le Royaume de Naples, que lui & sa posterité ont possedé pendant soixante-neus ans sous le regne de sept Rois, tous François, en y compres 424 Historki

mant les deux Reines Jeannes, dont la derniere mourut sans enfans en l'année 1435. après avoir adopté & choisi pour son successeur René Duc d'Anjou, de la seconde branche, & revoqué l'adoption qu'elle avoit faite auparavant d'Alsonse V. Roi d'Arragon; sependant ce Prince ne laissa pas de s'emparer de ce Royaume au préjudice de René, & le laissa en mourant à son bâtard Ferdinand, qui en a joui avec sa posterité pendant 45. ans sous quatre Rois dont le dernier nommé Federic, fur dépouillé par Louis XII. Roi de France, & Ferdinand V. Roi d'Arragon, surnommé le Catholique. Ces deux Princes partagerent entre eux le Royaume de Naples; mais Ferdinand s'empara bien-tôt du tout, qu'il joignit à la Couronne d'Espagne. comme il avoir fair la Sicile.

Les Isles de Maiorque & de Minorque, avec d'autres Isles adjacentes dans la mer Mediteranée, que l'on appelloit autresois les Isles Baleares, furent conquises sur les Maures environ l'an 1230; par Jacques Roi d'Arragon premier du nom; il les donna en titre de Royaume à Jacques son second sits, lequel en jouit & sa posterité masculine pendant ptès de cent ans, jusqu'à ce que son petit-sils nommé aussi Jacques, sut déstit-sils nommé aussi Jacques, sut déstit-sils nommé aussi Jacques, sut déstite de la contra de la contra

poù illé de ce Royaume en l'année 1344. par Pierre IV. Roi d'Arragon, lequel joignit ces Isles à son Royaume, & dans la suite ces Isles surent jointes à la Couzonne de Castille avec le Royaume d'Arragon, par Ferdinand V. lorsqu'il épousa Isabelle Reine de Castille & de Leon. Ce Jacques Roi de Maiorque laissa un sils de même nom, lequel se sauva de la prison où le Roi d'Arragon l'avoit fait enfermer, & se retira à la Cour de Jeanne Reine de Naples, premiere du nom; elle l'épousa, & n'en eut point d'enfans; de sorte qu'il mourut sans posterité en l'année 1375.

L'Isle de Sardaigne située dans la mer Mediterranée, avoit été sous la domination des Genois, après en avoir chassé les Maures; mais Alsonse IV. Roi d'Arragon s'en empara avant que d'être Roi; c'est-à-dire, du vivant de Jacques II. son pere, qui mourut l'année 1327. Depuis cette époque, la Sardaigne sut possedée par les Rois d'Arragon, & jointe à la Monarchie d'Espagne.

Les Isles Canaries, appellées autrement les Isles Fortunées, font situées dans l'Ocean, au nombre de sept. Louis d'Espagne, dit de la Cerda, Duc de Medina-Celi & Amiral de France, en avoit le premier fait la découverte dès l'ans 1345. mais la conquête entiere n'en fut faite qu'en l'année 1401. par Jean de Betancour, Gentilhomme François, 21 nom & par le secours de Henri III. Roi de Castille & de Leon. Ces Isles depuis ce tems-là sont demeurées aux Espagnols.

L'an 1492, le nouveau monde sur découvert par Christophe Colomb Genois, sous le regne des Rois Catholiques Ferdinand & Isabelle, qui contribuerent beaucoup à cette heureuse découverte, dont l'État & la Religion Chrétienne ont retiré de si grands avantages. La Couronne d'Espagne a été entrichie par des trésors immenses, & augmentée par des païs d'une très-vaste étenduë, dont je ne marquerai ici que les plus considerables.

Le Royaume de Terre-ferme, ou la Castille d'or, sut conquis par Colomb, en son troisième voyage l'an 1498. Le Royaume de Mexique, ou la nouvelle Espagne, conquis par Ferdinand Cortez, pendant le cours des années 1518.

1519.1520. & 1521.

Le très-riche Royaume du Perou, sur conquis par François Pizarre, l'an 1525. Il ne faut pas oublier les Isles Philippines ou Manilles, qui furent découvertes l'an 1520. par les Portugais, sous la conduite de Ferdinand Magellan, & qui ont été depuis habitées par les Espagnols l'an 1564. Ils leur donnerent le nom de Philippines, du nom de Philippe II.

qui regnoit alors en Espagne.

Outre toutes ces vastes regions & tous ces riches pais dont ont vient de parler, la Couronne d'Espagne possed encore plusieurs Places fortes sur les côtes d'Afrique, dont les principales sont Penon de Velez, conquis par le Roi Ferdinand le Catholique en l'année 1508. Oran par le même Prince l'année d'après, & Ceuta que les Portugais avoient conquis dès l'an 1415, mais ils ont cedé cette Place au Roi d'Espagne par un traité de paix.

Les Pais-Bas ont été encore joints à la Couronne d'Espagne, par Philippe d'Autriche, heritier de ces belles Provinces, du Chef de Marie de Bourgogne sa mere. Ce Prince épousa en l'année 1496. Jeanne heritiere d'Espagne, dont il eut entre autres enfans les Empereurs Charlequint & Ferdinand, premier du nom. La ligne des Rois d'Espagne a été continuée par Charlequint jusqu'à present, en la personne de Philippe V. Roi d'Espagne, issu de la Reine Marie Therese, arrière petite-fille de Charles V. Ferdinand son cadet a fait la branche

des Empereurs d'Allemagne & des Archiducs d'Autriche jusqu'à present, en la personne de l'Empereur Charles VI.

Pour achever le dénombrement des vastes Etats que possede la Couronne d'Espagne, il ne reste plus qu'à parler du Duché de Milan. Les Rois d'Espagne ne possedent ce Duché qu'en vertu de l'investiture que l'Empereur Charlequint en donna à son fils Philippe II. pour lui & ses hoirs mâles & femelles, comme vacant par le decez de François Sforce, dernier Duc de Milan, decedé sans enfans en l'amnée 1536. Il faut observer que ce dernier Duc ne possedoit ce Duché, qu'en consequence de l'usurpation qu'en avoit fait son ayeul, nommé aussi François Sforce, qui n'étoit qu'un bâsard de la maison de Sforce, lequel étoit parvenu à être Capitaine fous Philippe Marie Duc de Milan, & ensuite avoit épousé Blanche, bâtarde de ce Duc, lequel étant mort sans enfans legitimes Fan 1447. ce François Storee s'empara du Duché, au préjudice de Charles Duc d'Orleans, à qui il appartenoit de droit, à cause de sa mere Valentine de Milan, laquelle en avoit été nommée heritiere par son pere Jean Galeace premier Duc de Milan, au défaut d'hoirs mâles, ce qui causa de longues & de sanglantes guerres, que firent Louis XII. & François I. Rois de France, issus de Valentine de Milan, aux Sforces, usurpateurs de ce beau Duché,

On peut encore observer qu'au défaut des ensans des Rois Louis XII. & François I. qui étoient les vrais & legitimes heritiers du Duché de Milan, par Valentine leur ayeule, le droit de cette succession est dévolu à la Maison Royale de Bourbon, puisqu'elle est issué de cette même Valentine de Milan, par la Reine Jeanne d'Albrer, sille de Margueritte d'Orleans Reine de Navarre, sœur du Roi François I. & petite-sille, comme lui, de Valentine de Milan.

Voila par quels degrez & par quels progrez la Couronne d'Espagne de trèspetits commencemens est parvenue à ce point de grandeur & d'élevation où elle étoit à la fin du regne de Charles II. dernier Roi de la Maison d'Autriche. Pelage qui ramassa les débris de la Monarchie d'Espagne après l'usurpation des Maures, se voyoit relegué avec un petit nombre d'Espagnols sugitifs, dans un petit coin des montagnes des Asturies & de Galice; mais enfin ce Prince plein d'ardeur & de courage; après avoir battu les Maures en plusieurs combats, leur enleva le Royaume de Leon, & prit

450 HISTOIRE le titre de Roi de Leon, de Galice & des Asturies.

Depuis ce tems-là, les Rois d'Espagne ses successeurs, en leverent aux Maures, en divers tems, tous les Etats qu'ils avoient usurpez en Espagne; de sorte qu'ils se voyoient alors réduits aux Royammes de Grenade & de Portugal, où ils étoient sort à l'étroit; mais ensin Ferdinand le Catholique ayant conquis sur eux le Royaume de Grenade, qui étoit leur dernière ressource, les obliges de repasser la mer & de retourner en Afrique, d'où ils étoient partis depuis près de 800. ans : ainsi finit la tyrannie des Sarrazins en Espagne.

Les Rois successeurs de Ferdinand, ont ajoûté plusieurs grands Erats à la Couronne d'Espagne, par leurs conquêtes, par des mariages, par des traitez de paix, par des usurpations. Mais ensincette vaste Monarchie, depuis la mort de Charles II. dernier Roi d'Espagne, a été comme démembrée & réduite à des bornes bien plus étroite, comme on le verra fort au long dans le dernier livre

de cerre histoire.



#### CHAPITRE X.

Observations historiques & curieuses sur la genealogie & la suite des Rois d'Espagne,

### PREMIERE OBSERVATION.

C E sont les Rois de Navarre qui ont été la tige & l'origine des deux Maisons Royales de Castille & d'Arragon, par Sanche le Grand Roi de Navarre, quatrième du nom, & par confequent tous les Rois de Castille & d'Arragon qui ont regné depuis, n'ont reçû originairement leur titre de Roi que de la Maison de Navarre.

### SECONDE OBSERVATION.

Depuis l'érection faire des Comrez de Castille & d'Arragon en Royaumes par Sanche le Grand, Roi de Navarre, en faveur de Ferdinand son second sils, & de Ramire son bâtard, leur frere aîné Garcie ayant été fait Roi de Navarre, le droit de préséance sur les Rois de Castille & d'Arragon, a toûjours dû appartenir aux Rois de Navarre, comme issur 444 HISTOIRI

du fils aîné de Sanche le Grand; au lieu que ceux de Castille & d'Arragon ne sont venus que de ses cadets; encore Ramire étoit-il bâtard. Que si ces Rois de Castille & d'Arragon ont dans la suite des rems acquis & usurpé des pays & des domaines plus grands que ceux des Rois de Navarre, cette acquisition ou usurparion qui est purement accidentelle, né peut les dispenser de rendre à leurs aînez l'honneur qu'ils leur doivent par le droit divin & naturel.

## Troisie'me Observation.

La succession du Royaume de Navarre appartenant en ligne directe & legitime à Louis XV. Roi de France, il a en cette qualité le droit d'aînesse, & par conséquent la préséance & l'honneur sur les Maisons de Gastille & d'Arragon, quand même il ne l'auroit pas déja en qualité de Boi de France.

### QUATRIE'ME OBSERVATION.

Les Rois de Castille ayant joint la Navarre & l'Arragon à leur Couronne en la maniere qu'on l'a dit, la Providence divine a permis qu'en nos jours certe Couronne de Castille soit entrée

avec toutes ses acquisitions dans la Maison de France, qui avoit déja les droits de celle de Navarre, ce qui s'est fait d'abord fort Paisiblement; mais dans la suite cette translation a causé de sanglames guerres de la part de la Maison

d'Autriche & d'autres, qui ont contesté le droit de cette succession à la Maison de France,

## CINQUIE'ME OBSERVATION.

Geux qui ont écrit la suite des Rois d'Espagne, n'ont pas eu raison, ce me semble, d'ôter Ferdinand I. Roi de Castille, de la suite des Rois de Navarre, d'où il descendoit en ligne masculine, étant second fils de Sanche le Grand, Roi de Navarre, pour le mettre à la suite des Rois de Leon, qui n'étoient pas de la même origine, sinon qu'il avoit épousé Sancha, sœur du dernier Rois nommé Veremond ou Bermude; au lieu qu'il tenoit sa naissance & son titre de Roi avec la Castille, du don que le Rois de Navarre son pere lui en avoit fait.

#### SAXIE'ME OBSERVATION.

Les Auteurs ne sont pas bien d'accord sur la succession de la Couronne Tome VIII.

HISTOIRE 414 de Castille, depuis la mort de Henri Roi de Castille premier du nom, arrivée l'an 1217. car ce Roi n'ayant point eu d'enfans, la Couronne lievoit appartenir à l'aînée de ses sœurs, qui étoient au nombre de quatre, dont les deux premieres étoient Blanche, femme de Louis VIII. Roi de France, & la seconde, Berengere, femme d'Alfonse IX. Roi de Leon son cousin, duquel elle fut separée; & cependant leur fils aîné nommé Ferdinand le Saint, troisséme du nom, succeda au Royaume de Castille du chef de sa mere Berengere, aussi bien qu'à celui de Leon du chef de son pere. Les Historiens Espagnols soutiennent que Berengere étoit l'aînée, & que par consequent la Couronne de Castille lui appartenoit ou à son fils après la mort de Henri. D'autres Auteurs, au contraire, soutiennent que Blanche étoit l'aînée; mais qu'elle fut supplantée par sa cadette, contre le droit & l'équité, à cause de son éloignement, étant alors Reine de France. Pour bien démêler cette grande difficulté, il faudroit sçavoir au juste la datte de la naissance des deux Princesses mais ce point est fort incertain & difficile à débrouiller. David Blondel prétend que Berengere est née l'an 1177. cependant Antoine Albizius Florentin dans son livre intitulé, Principum Christianorum stemmata, livre très-curieux, écrit avec une grande exactitude & précision, imprimé en Allemagne il y a plus de cent ans, donne la préference à Blanche; car lorsqu'il traite de la Genealogie des Rois de Castille, il donne le premier lieu à la mere de S. Louis, & le second seulement à sa sœur Berengere. David Blondel, homme exact & curieux, trèshabile dans l'histoire des Genealogies. assure exprès dans le premier tome de son ouvrage admirable, întitulé: Genealogia Francia plenior assertio, imprimé à Amsterdam l'an 1654. qu'en l'année 1214, Alfonse Roi de Castille, surnommé le Noble, maria sa fille Blanche au fils aîné du Roi de France, & qu'il avoit substitué le fils qui proviendroit de ce mariage à son fils Henri; après quoi cet Auteur ajoûte que le Roi Henri étant mort l'an 1217. les Grands d'Espagne reconnurent pour 'leur Roi le fils de Blanche, nommé Louis, (qui fut saint Louis; ) mais que pourrant Berengere, sœur de Blanche, s'empara de la Gasa. sille pour elle & pour son fils, qui ifut: Ferdinand III. Blondel dir ensuite que l'an 1266, le même Roi S. Louis, mariant sa fille Blanche de France à Ferdinand, dit de la Cerda, fils aîne & pré-T ij

fomptif heritier d'Alfonse X. Roi de Castille, surnommé l'Astrologue, ceda à Lacerda son gendre tous les droits qu'il avoit sur la Castille. Cette cession sur faire sous de certaines conditions non exprimées dans le traité, & qui n'ont jamais été accomplies; c'est pourquoi les droits de France sur la Castille subsistent toûjours.

## SEPTIE'ME OBSERVATION.

Supposé que la cession que S. Louis a faite de ses droits sur la Castille à Ferdinand de la Cerda, soit bonne & valable, il se trouve encore une difficulté arrivée dans la suite, pour la succession de ces deux Royaumes de Castille & de Leon, en ce que ce Ferdinand de la Cerda qui en étoit présompus heritier, étant mort huit ans devant son pere, son frete puîné, nommé Sanche, s'empara de ces deux Royaumes, au préjudice de ses deux neveux Alfonse & Ferdinand, dits aussi de la Cerda, ausquels ils appartenoient de droit', non seulement du chef delleur pere qui étoit freie aîné de San+ the, mais encore par la disposition teftamentaire du Roi Alfonse X. leur ayeul, lequel voyant son fils aîné mort avant lui, ordonna que ses petits-fils Alfonse

Se Ferdinand de la Cerda lui succederoient l'un après l'autre, à l'exclusion de Sanche; ce qui n'ayant point été executé, parce que Sanche opprima ses neveux par la force. Le droit qu'ils avoient aux deux Royaumes de Castille & de Leon, n'en est pas moins demeuré dans leur famille, qui à fait deux branches . l'une sortie d'Alfonse de la Cerda, Duc de Medina-Celi, l'autre sortie de son frere Seigneur de Biscaye. La premiere est entrée dans la maison d'un bâtard de Foix, nommé Bernard, lequel épousa Isabelle de la Cerda, sœur & heritiere de Jean de la Cerda, dernier mâle de cette branche, lequel fut tué l'an 1357. par Pierre le cruel, Roi de Castille. De ce mariage sont venus les Ducs de Medina-Celi, Grands Seigneurs en Espagne, qui portent encore les noms de la Cerda, & en ont les droits & les privileges.

L'autre branche de la Cerda, sortie d'Alsonse Seigneur de Biscaye, a duré en ligne masculine jusqu'en l'an 1351. auquel Jean de la Cerda mourut sans enfans mâles; mais il lassa deux silles nommées Jeanne & Isabelle, qui surent toutes deux égorgées par les ordres du Roi Pierre le cruel. Il faut encore remarquer que ce Jean de la Cerda eut

### 148 Historre

deux sœurs nommées Marie & Blanche. La premiere sur mariée à Charles Comte d'Alençon. Prince du Sang Royal de France, duquel elle eut, entre autres enfans, Pierre Comte d'Alençon, dont la posterité masculine finit en l'an 1525, dans la personne de Charles Duc d'Alençon, mort sans enfans; mais sa sœur aînée Françoise d'Alençon épousa Charles de Bourbon Duc de Vendôme, auquel elle porta tous les droits de la Maison de la Cerda & d'Alençon. De leur mariage est venu toute la Maison Royale de France, par Antoine de Bourbon leur sils, pere du Roi Henri IV.

## HUITIE'ME OBSERVATION.

Quand même il seroit vrai de dire que Sanche IV. Roi de Castille & de Leon, par usurpation sur ses neveux de la Cerda, y pourroit prétendre quelque droit, ce droit seroit encore revenu à la posterité des Princes de la Cerda, par le decès du Roi Pierre le Cruel, dernier Roi issu en droite ligne de Sanche IV. car ce Prince étant mort sans enfans legitimes l'an 1369. & n'ayant aussi jamais eu ni freres ni sœurs legitimes, la Couronne d'Espagne devoit retourner aux Seigneurs de la Cerda, ou à leurs

439

enfans, quand ils n'y auroient pas déja eu un droit legitime du Chef de Ferdinand de la Cerda, frere aîné de Sanche V. Cependant ce sut Henri Comte de Trastamarre, stere bâtard du Roi Pierre le Cruel, qui lui succeda après l'avoir tué de sa propre main. Quoique le désaut de sa naissance ne lui donnât aucun droit à cette succession, on peut dire que ses bonnes qualitez, jointes à l'obligation qu'on lui avoit, d'avoir exterminé un Roi si barbare & si cruel. outre l'approbation generale des peuples & les secours considerables qu'il recut de France, ont bien couvert le défaut de son origine pour sa personne & pour sa posterité, laquelle à toûjours regné en Espagne depuis lui.

### Neuvie'me Observation.

La succession de la Couronne d'Arragon avec toutes ses annexes & dépendances, qui sont la Sicile, les Isles de Maiorque & de Minorque, avec la Sardaigne, étant venue à vacquer l'an 1395. par le decès de Jean I. Roi d'Arragon, mort sans enfans mâles, cette succession devoit appartenir à sa fille aînée Jeanne, qui avoit épousé Mathieu de Foix Comte de Castelbon; & suppo-Tiiij

lé que Jeanne mourut sans enfans, ( comme il arriva,) la Couronne devoit appartenir à sa sœur puînée, nommée Yolande, qui avoit épousé Louis Duc PAnjou & Roi de Naples, petit-fils de Jean II. Roi de France; car c'est ainsi que Jean d'Arragon leur pere l'avoit ordonné & reglé dans son testament, au lieu de quoi Martin frere puîné de ce Roi Jean, s'empara par force de la Couron-ne d'Arragon sur ses nieces, qui reclamerent autant qu'elles purent contre cette usurpation; & c'est de là que les Ducs d'Anjou, enfans & successeurs d'Yolande, ont prétendu à la Couronne d'Arragon, & en ont pris les armoiries que les Ducs de Lorraine portent depuis le mariage de Fery de Lorraine Comte de Vaudemont, avec Yolande d'Anjou petite-fille d'Yolande d'Arragon; sur quoi il faut pourtant remarquer que le dernier mâle de cette Maison d'Anjou, nommé Charles d'Anjou, qui se qualifioit Roi de Sicile, de Jerusalem & d'Arra-gon, & étoit aussi Comte du Maine & de Provence, n'ayant point d'enfans, institua Louis XI. Roi de France, pour heritier universel & ses successeurs Rois

de France.

#### Dixie'me Observation.

La Maison Royale de Bourbon descend pareillement de cette même Yolande d'Arragon, dont la fille nommée Marie d'Anjou, sut mariée à Charles VII.-Rói de France, duquel elle eut une fille nommée Magdelaine, qui épousa Gaston de Foix Prince de Viane, & qui en eut Catherine de Foix Reine de Navarre, mariée à Jean d'Albret, & ayeule de Jeanne d'Albret, mariée à Antoine de Bourbon & mere du Roi Henri IV.

#### Onzie'me Observation.

La Maison d'Arragon a possedé de même dans le Royaume de France deux domaines considerables, qui sont les Contez de Provence & de Montpellier, lesquels sont revenus depuis à la Couronne de France, de la maniere que l'on va dire.

La Comté de Provence étoir entrée dans la Maison de Barcelonne, par le maniage de Dulcie on Douce de Provence, fille & heritiere de Gilbert Comte de Provence, avec Raimond IV. Comte de Barcelonne surnommé Arnoul, qui mourur l'an 1131. & qui laissa cente

T y

HA2 HISTOTRE

Comté de Provence à son second fils nommé Berenger; il donna en même tems la Comté de Barcelonne à Raimond Berenger son fils aîné, qui épousa Petronille heritiere du Royaume d'Arragon, d'où sont descendus tous les Rois d'Ar-1430n.

Ce Berenger Raimond Comte de Provence, n'eut qu'un fils nommé Raimond, qui lui succeda à la Comté de Provences mais étant mort sans enfans en l'année 1166. laissa cette Comté à Alfonse II. Roi d'Arragon son cousin germain, & son plus proche heritier du côté paternel. Alfonse II. Roi d'Arragon donna la Comté de Provence à son second fils aussi nommé Alfonse, qui épousa Gansende, Comtesse, heritiere de Forcalquier, & par ce moyen il fut Comte de Forcalquier, aussi bien que de Provence. Il ne laissa qu'un fils nommé Raimond Berenger, qui fur Comte de Provence & de Forcalquier après lui, & qui mourut l'an 1245. sans avoir laissé d'autres enfans que quatre filles, qui devinrent toutes quatre Reines. Son ai-- mée Marguerite sut matièe à saint Louis Roi de France; Eleonore la seconde, à Henri III. Roi d'Angleterre; la troisieme Sanoie, à Richaed d'Angleterre Roi des Romains, & frere du Roi. Henri III.

la quatriéme Beatrix, à Charles de France Comte d'Anjou, frere du Roi saint Louis, lequel fut Roi de Sicile.

Raimond Berenger pere de ces quatre Reines, laissa ses Comtez de Provence & de Forcalquier à la plus jeune de ses quatre filles qui étoit Beatrix, & par cette cession elles entrerent dans la premiere Maison d'Anjou-Sicile, qui descend d'elles & qui en a joui paisiblement: Elles passerent depuis ce tems-là dans la seconde Maison d'Anjou-Sicile, en vertu de l'adoption que Jeanne II. Reine de Naples, fit de René Duc d'Anjou qu'elle institua son heritier universel, mais qui ne put rien conserver de cette succession que les Comtez de Provence & de Forcalquier, dont il joüit paisiblement jusqu'à sa mort **en** l'an 1480. Il les laissa en mourant à fon neveu Charles d'Anjou, lequel mourut sans posterité au bout de deux ans, & les laissa à Louis XI. Roi de France qu'il institua son heritier universel & ses fuccesseurs Rois de France. C'est ainsi que les Comtez de Provence & de Forcalquier ont été réunies à la Couronne de France.

Pour ce qui regarde la Comté de Montpellier, à qui quelques Auteurs ne donnent que le titre de Baronnie, cette HISTOIRE

Comté entra dans la Maison d'Arragon, par le mariage de Pierre II. Roi d'Arragon, avec Marie fille unique & heritiere de Guillaume Comte de Montpellier, & de la Princesse Eudoxe fille de Manuel, Empereur de Constantinople. Jacques, premier Roi d'Arragon, fils & successeur de Pierre II. donna depuis cette Seigneurie avec le Royaume de Major-que à son second fils, nommé aussi Tacques, lequel en joüit & son fils après Iui; mais son petit-fils Jacques, qui fut aussi Roi de Maiorque, se voyant attaqué & très-mal traité par Pierre IV. Roi d'Arragon, qui vouloit le dépoüiller de ses Etats, quoiqu'il fut son cousin & son beaufrere, vendit la Comté de Montpellier en l'année 1344. à Philippe de Valois Roi de France, pour la somme de cent mille écus d'or & quelques troupes que le Roi lui donna pour l'aider à fe défendre contre le Roi d'Arragon, par lequel il fut pourtant vaincu & tué dans une-sanglante bataille l'an 1349, ainsi ses Etats furent usurpez par le Roi d'Arragon, à la reserve de Montpellier, qui est demeuré depuis ce tems-là aux Rois de France.

### CHAPITRE XI.

Observations historiques & politiques sur les droits de Philippe V. à la Couronne d'Espagne.

Es droits de Philippe V. sur la Monarchie d'Espagne sont si legitimes & si clairs, étant fondez sur la nature & sur la justice, qu'il est impossible de rien dire de raisonnable pour les détruire. Philippe IV. Roi d'Espagne eut deux femmes, la premiere fut Elisabeth de France, de laquelle il eut deux enfans, le Prince Balthazard, qui mourut en l'année 1637. âgé de 16. ans sans avoir été marié, & Marie Therese née le 20. Septembre en 1638. Cette Princesse épousa en l'année 1660. le Roi Louis XIV. duquel elle eut Louis Dauphin de France. Le Roi Philippe IV. épousa en Lecondes nôces Marie-Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Ferdinand III. de laquelle il eut aussi deux enfans; sçavoir, le Roi Charles H. qui lui fucceda, & Marie-Marguerite Therese née en 1651. épouse de l'Empereur Leopold. Elle n'eux qu'une fille nommée Marie Antoinette, qui épousa l'Electeur Maximilien Duç

#46 Hisrotri

de Baviere; leur fils unique mourut tout jeune; la Princesse sa mere mourut aussi sans laisser d'autres enfans.

Il est ailé de voir par ce détail, que des quatre enfans de Philippe IV. Roi d'Espagne, il n'est point demeuré de posterité, sinon celle de la Reine Marie Therese mere de Louis Dauphin de France, & ayeule des Princes ses fils, lesquels par consequent sont les seuls veritables & legitimes heritiers, non seulement du Roi Philippe IV. mais encore du Roi Charles II. son fils. Ce droit est si legitime & si certain, que ceux mêmes qui. le disputent, ne peuvent trouver de raisons pour appuyer leurs prétentions. Ils sont réduits à dire que la Reine Marie-Therese d'Autriche en épousant le Roi Louis XIV. avoit renoncé à la succession de son pere; mais on peut montrer par des railons invincibles que cette renonciation est nulle & sans consequence.

I. RAISON. La Reine Marie-Therese d'Autriche étoit mineure en ce temslà, & n'avoit pas l'âge que les loix demandent pour pouvoir faire un acte de rette nature, & renoncer valablement.

II. RAISON. Marie-Therese étoit sous la puissance du Roi son pere, lequel a exigé de sa fille cette renonciation, sans qu'elle eut la liberté ou le pouvoir de la lui resuler.

447

III. RAISON. Off ne doit pas raisonmer de la succession des Royaumes, comme de celle du patrimoine des personnes privées; les Rois ne sont que les usufruitiers de leurs Etats; ils ne peuvent les donner, les vendre, les engager, ni en disposer à leur volonté; mais ils doivent les laisser après eux à ceux à qui ils doivent appartenir par le droit de leur naissance & de la nature, ou par les loix de leurs Royaumes; & par consequent le Roi Philippe IV. n'avoit pas le pouvoir de desheriter sa sille & de la priver du droit de succeder à ses Etats, pour les donner à d'autres.

IV. RAISON. Quand il seroit vrai que Philippe IV. eut été en droit d'exigercette renonciation, il ne pouvoit pas consommer une affaire de cette nature de son autorité privée, & sans le consentement de ses sujets, ou du moins des Grands d'Espagne & des principaux Seigneurs, ce qu'il n'a point fait.

V. RAISON. Cette renonciation devoit être au moins adoucie par quelque avantage considerable que le Roi Philippe IV. auroit dû faire à sille aînée, pour la dedommager du tort qu'il lui faisoit en la desheritant; mais il ne lui

a rien donné.

VI. RAISON. Si la Reine Marie-

Therese a renoncé à la succession de son pere, elle n'a pas renoncé à celle du Ros Charles II. son frere, lequel a reconnu lui-même son droit si legitime & si juste, qu'il a cassé la prétendue renonciation, pour appeller les enfans de la Reine sa sœur à la succession de ses Etats.

VII. RAISON. Quand même la renonciation de la Reine Marie-Therese seroit valable, le Roi Philippe IV. qui l'avoit fait faire de son autorité privée, ne pouvoit pas lier les mains au Roi Charles H. son fils, lequel étant Roi comme lui, avoit le pouvoir de casser cette renonciation, d'autant plus qu'elle étoit injuste, & que la Princesse Marie-Marguerite-Therese, en saveur de qui elle avoit été faite, sœur pusnée de la Reine de France étoit morte & son sils unique aussir, qui étoit le Prince Electoral de Baviere; par consequent tout étoit-fini de ce côté-là.

VIII. RAISON. Le pretexte de cette renonciation étoit que l'on trouvoit à redire qu'un même Prince su Roi des deux Royaumes de France & d'Espagne tout ensemble; mais ee prétexte été ôté par le Roi Charles II. en appellant le second des trois petits-fils de sa sœur à la succession de tous ses Etats, & ordonnant que le même Prince ne pouvoit

pas être Roi des deux Royaumes rout ensemble. C'est aussi en execution de cette ordonnance, que le Dauphin sils unique de Louis XIV. présomptif heritier de la Couronne de France, & le Duc de Bourgogne après lui, ont renoncé de concert à la Monarchie d'Espagne, en saveur du Poi Philippe V

en faveur du Roi Philippe V.

On peut ajoûter à toutes ces raisons qui prouvent évidemment le bon droit du Roi Philippe V. sur la Couronne d'Espagne, que le second fils de l'Empereur Leopold n'en a aucun; car il ne descend ni du dernier Roi Charles II. ni de son pere le Roi Philippe IV. Il ne pouvoit alleguer pour tout droit, sinon que l'Empereur son pere étoit fils de Marie-Anne d'Autriche, fille puînée de Philippe III. Roi d'Espagne; mais ce droit est évidemment nul, non seulement parce qu'il est fondé sur un degré plus éloigné que celui du Roi Philippe V. mais encore parce que cette Princesse n'étoit que fille puinée du Roi Philippe III. & qu'elle avoit une sœur aînce Anne d'Autriche, qui sut mariée au Roi Louis XIII. tellement que s'il falloit prendre droit par les filles de Philippe III. il seroit tout entier pour Louis XIV. fils d'Anne d'Autriche & pour ses enfans, comme étant issus de la fille aînée, &

non pas pour l'Empereur Leopold ni pour ses ensans, qui ne viennent que de la cadette.

On suppose, à la verité, que le Roi Philippe III. avoit aussi exigé une renonciation de sa fille aînée en la mariant au Roi Louis XIII. mais cette renonciation étant aussi injuste & aussi désectueuse que celle de la Reine Marie-Therese, n'a pas plus de force ni de poids pour les raisons que l'on a deduites à ce sujet.

Au reste ces renonciations sont si odientes & si contraires au droit commun, & même à la nature, qu'elles ne peuvent donner que de l'horreur à toutes personnes raisonnables, sans passion & sans

préjugez.

On peut encore ajoûter à tout ce que l'on a dit, que le feu Empereur Leopold s'y prit un peu trop tard pour vouloir donner la Couronne d'Espagne à l'Archiduc son fils, après que Philippe V. en étoit en bonne & paisible possession depuis plus d'un an; aussi ce qu'il fit à ce sujet merite bien que l'on y fasse ressession; car connoissant sans doute le peu de droit que l'Archiduc avoit à cette Couronne, crut lui en donner un bon, en le nommant de sa propre autorité Roi d'Espagne, & pour rendre cette nomination plus au-

451

guste ou plus venerable, comme il étoit tout rempli de pieté, il voulut y mêler du mistere & de la devotion, en faisant dresser dans une sale de son Palais de Vienne, une maniere d'Autel avec des cierges allumez, comme si cette nomination avoit eu quelque chose de celeste & de divin. Le prudent lecteur peut juger quel droit cette devote ceremonie pouvoit donner à l'Archiduc; les plus habiles gens l'ont trouvée fort inutile s cet Autel & ces cierges allumez ressembloient plutôt à ces Chapelles de Confrairies, qu'à une ceremonie Royale. Les Empereurs d'Allemagne n'ont aucun droit sur les Royaumes qui ne dépendent point de l'Empire, & qui n'en ont jamais dépendu.

Avant cette prétendue nomination, le Roi Philippe V. avoit été reconnu non seulement par tous les Etats & sujets de la Couronne d'Espagne, mais aussi par la plus grande partie des Princes de l'Europe, par le Pape, les Rois d'Angleterre, de Portugal, de Suede, de Pologne, plusieurs Electeurs & Princes de l'Empire; les Ducs de Savoye & de Toscane, & autres Princes d'Italie; les Republiques de Venise & de Genes, les Suisses & même les Etats de Hol-

·lande.

Une reconnoissance aussi generale prouve assez que tous ces Rois, Etats, Princes & Republiques évoient suffisamment persuadez du bon drait de Philippe V. & de la nullité de la renonciation, qu'ils ne pouvoient pas ignorer.
Il ne faut pas oublier une autre remarque en faveur de Philippe V. c'est la lettre que la Reine Douairiere d'Espagne, & tous les Grands qui composoient le Conseil, qu'on appelle la Junte, écrivirent au Roi Louis XIV. en lui envoyant le testament du Roi Charles II. incontinent après sa mort. Ce Prince par son testament avoit annullé la prétenduë renonciation de sa sœur Marie-Therefe, & avoit choisi & declaré Philippe de France Duc d'Anjou, fon heritier universel & son successeur dans tous ses Etats. La Reine Douairiere d'Espagne & toute la Junte, prioient par cette lettre Louis XIV. de leur accorder le Duc d'Anjou son petit-fils, pour être leur Roi. Sa Majesté ayant consenti à leur demande, ils deputerent incontinent le Connétable de Castille, pour l'on remercier au nom de toute l'Espagne.

Après toutes ces circonstances, peuton douter que le Roi Philippe V. n'ait été appellé dans toutes les formes à la succession de la Monarchie d'Espagne?

Peut on soûtenir avec quelque vrai-semblance & quelque probabilité, que ce testament air été supposé? Peut-on croire que la Reine Douairiere d'Espagne, à laquelle le feu Roi son époux ne cachoit rien, n'eut pas reconnu tout d'abord la fausseré de ce testament? & le reconnoissant, peut-on croire qu'elle auroit voulu trahir sa conscience & son honneur en souscrivant à cette lettre, pour faire passer un faux testament? Cette Princesse au contraire, ne se seroit-elle pas recriée contre cette fausseté, tant pour rendre témoignage à la verité, que pour soûtenir les prétentions de l'Archiduc son neveu, fils de l'Imperatrice sa sœur, en faveur duquel elle avoit fait tout son possible auprès du seu Roi son époux, pendant sa vie, pour le faire declarer fon fuccesseur?

Foutes ces raisons sont plus que suffifantes pour prouver le bon droit du Roi-Philippe V. mais pour ne rien obmettre, il faut encore répondre à ce que de certains Auteurs ont allegué contre ce droit; sçavoir, que le Roi Philippe V. étant un étranger à l'égard de l'Espagne, il ne des voit pas succeder à cette Monarchie.

Ces Auteurs ne sont pas restexion que si cette raison avoit lieu, l'Archiduc seroit aussi exclu de cette succession.

454 comme Etant étranger & Allemand. S'ils avoient consulté l'Histoire d'Espagne, ils y auroient trouvé que l'Archiduc Philippe d'Autriche, qui épousa Jeanne d'Arragon, duquel sont venus rous les Rois d'Espagne de la Maison d'Autriche, jusqu'à Charles II. inclusvement, étoit aussi un étranger; & que long-tems avant lui, c'est-à-dire, l'an 1109. un autre étranger, nommé Raimond, épousa Urraque fille unique, heritiere d'Alfonse VI. Roi de Castille & de Leon. La posterité masculine de cet étranger a toujours regné en Espagne depuis ce tems-là, jusqu'à ce qu'un autre étranger, qui sut Philippe d'Autriche, ayant épousé Jeanne d'Arragon heritiere d'Espagne, cette Monarchie passa à son fils aîné Charles, aussi étranger, qui fut l'Empereur Charlequint, duquel la Reine Marie-Therese est descendue en droite ligne,

On voit clairement par tous ces exem-ples, que la qualité d'étranger n'a jamais apporté d'obstacle à la succession de la Couronne d'Espagne, & qu'elle ne doit pas plus en apporter à Philippe V. qu'à Philippe d'Autriche.

Tout ce que je viens de dire, & toutes les raisons que j'ai deduites dans ce dernier Chapitre, serviront comme de D'ESPAGNE.

Preface & de preuves préliminaires, pour faire connoître à tout l'univers l'injustice des guerres que les nations de l'Éurope conjurées contre Philippe V. ont suscitées, pour le renverser d'un Trône où la nature, la justice & les loix l'avoient fait monter. Si les Princes se gouvernoient par la raison & l'équité, s'ils vouloient se contenter des états que la divine Providence leur donne, s'ils ne renversoient pas les loix les plus saintes, fondées sur le droit & la raison, pour decider leurs querelles & leurs contestations par la loi du plus fort, on n'auroit pas vû couler tant de ruisseaux de sang, gemir tant de malheureux, & fait perir un million d'hommes, pour disputer à Philippe V. une Couronne que la nature, la justice & les loix lui avoient donnée: c'est ce que l'on ya voirfort au long pendant tout le regne de ce Prin-ce, qui terminera glorieusement cette Histoire generale d'Espagne.



## CHAPITRE XIL

Explication des anciens termes des Provinces & des Royaumes, des Villes & des peuples dont il est fait mention dans l'Histoire generale d'Espagne.

Eux qui ne sont pas accoutumez à lire les Auteurs Espagnols & Latins, auroient peut être bien de la peine à comprendre ce que signissent les an-ciens noms des Provinces & des Royaumes, des peuples & des nations, que l'on a souvent employez dans le cours de cette Histoire, Leur imagination peu apprivoisée ou familiarisée avec ces noms antiques, ne pourroit se former des idées assez nettes des lieux, où ces peuples, ces Provinces & ces Rosaumes sont situez. Pour abreger leurs peines & dissiper leurs doutes, on a jugé à propos & necessaire d'expliquer ces termes anti-ques, & de substituer en leur place les noms modernes qui désignent ces na-tions & ces Royaumes, dont la vaste Monarchie d'Espagne est composée. On expliquera aussi les noms antiques de quelques autres peuples, dont il est fait mention dans cette histoire, de quelques Royaumes

Royaumes étrangers, qui ne sont pas du corps de la Monarchie d'Espagne.

Les Carpetans étoient des peuples situez aux environs de la ville de Tolede, capitale du Royaume d'Espagne, dans la Province Tarragonoise, dont le pays faisoit une partie de la Castille d'à-present.

Celtiberiens, mot composé des Celies & de l'Ebre; ce sont les Arragonois qui viennent, à ce qu'on prétend, des anciens Celtes, lesquels s'arrêterent sur les bords de l'Ebre, charmez de la beauté du climat: c'étoient des peuples de la Gaule Cheveluë, situez entre la Seine & la Garonne.

L'ancienne Betique est l'Andalousie. Province d'Espagne, située en partie sur la mer Mediterranée, & le détroit de Gibraltar en partie sur l'Ocean.

Lustanie est le Royaume de Portugal, situé dans la partie occidentale de l'Espagne. Son étenduë est petite, mais ses richesses se sa fertilité le rendent très-considerable.

Turdules ou Turditains étoient les peuples voisins de la Betique Espagnole, ainsi nommée à cause du sleuve Beris qui la separe par la moitié, & qui va se rendre dans l'Ocean occidental, aupprès de Cadix,

Tome VIII.

Les Gaditains étoient les habitans de Cadix & des engirons. Les Romains croyoient que ces peuples étoient à l'extrémité de la terre, à cause de leur grand éloignement de la ville de Rome, & qu'ils étoient bornez par le grand Ocean.

La Province Tarragonoise contenoit un grand pays de l'Espagne jusqu'aux Pyrenées. Cette Province étolt voifine des Gaules, de la Betique & du Portugal. Les Romains en parloient avec éloge, à cause des bons vins qu'elle

produisoit.

Les Isles Baleares comprennent les Royaumes de Majorque & de Minorque, dont l'Empereur s'est emparé depuis la derniere guerre, aussi-bien que de la Sicile & de la Sardaigne , qui n'en sont pas fort éloignées.

Les Olcades, anciens peuples qui demeuroient au-delà de l'Ebre, l'une des plus celebres rivieres d'Espagne, & dont les Poëtes & les Historiens ont fait de

grands éloges.

Les Vacciens ou Vacciiens, Nation nombreuse, située le long de la Duere ou du Duero, sur les confins des Afturies, où est presentement le Royaume de Leon, que le fameux Pelage enleva aux Maures, & où il ramaffa les débris D'E & P A G N E. 146 de la Nation Espagnole, que les Sarra-

sins avoient subjuguée, & presque entierement détruite sous le regne de Ro-

drigue.

Les Lacetans, peuples situez depuis le Promontoire de Venero jusqu'à l'embouchure de l'Ebre, dont le commencement est dans la Castille vieille; & après avoir passé par la Navarre, l'Arragon & la Catalogne, va se rendre dans la mer Mediterranée.

Les Illergetes, peuples de la Province Tarragonoise, dans le voisinage de l'Ebre, du côté où est maintenant Lerida, ville très-celebre par les fameux sieges qu'elle a soûtenus depuis le temps de Jules - Cesar, & pendant la derniere

guerre.

Les Austans, peuples situez le long de l'Ebre. Plusieurs nations barbares qui inonderent les Espagnols dès les premiers siecles de l'Eglise, sixoient leurs habitations le long de la riviere de l'Ebre, où elles trouvoient dequoi subsister avec abondance & commodément.

Cantabrie, Cantabres, la Biscaye, peuples de la Province Tarragonoise, voisins des Asturies. C'étoient des hommes feroces & belliqueux, qui ne pouvoient demeurer en repos, ni y laisser les autres, & qui faisoient toûjours la guerre. Seville a été autresois un Royaume des Maures, ville celebre, située dans la vieille Castille, sur le Guadalquivir, capitale de l'Andalousie. Ses grandes richesses la rendent l'une des plus considerables villes de toute l'Europe. Les Maures en furent les maîtres pendant plus de cinq cens ans; mais enfin Ferdinand III. Roi de Castille & de Leon chassa les Sarrazins, & s'empara de leur Royaume.

Les Galeciens, peuples de la Province de Galice, avec le titre de Royaume, entre le Portugal, le Royaume de Leon & les Asturies. La ville de Compostelle est la capitale de la Galice. Les pelerinages de S. Jacques ont rendu cette ville très-celebre, avec le titre d'Ar-

chevêché,

Les Asturies, petites Provinces d'Espagne, & peu considerables. Elles sont devenues fameuses depuis qu'elles ont servi de retraite aux premiers Chrétiens qui s'y resugierent après l'invasion des Maures, & qui se mirent sous la conduite de Pelage, qu'ils choissirent pour leur General. Le Roi Henry III. sur le premier qui prit le nom de Prince des Asturies, à l'imitation des Princes de Galles.

Les Vandales, les Alains, les Silinges, les Suéves, les Goths, tous peuples barbares venus du Nord où ils étoient trop resserrez & trop nombreux pour y pouvoir subsister à l'aise & commodément. Ils inonderent les Gaules & l'Espagne au commencement du cinquiéme siecle, & fonderent plusieurs Royaumes du débris de l'Empire des Romains, qu'ils reduisirent à de grandes extrémitez.

L'Afrique Tingitane, voifine du détroit, ainsi nommée à cause de la ville de Tingis. Cette Province dépendoit de la domination des Goths. Le Comte Jullien en étoit Gouverneur, ce qui lui facilita les moyens de faire entrer les Maures dans l'Espagne sous le regne du Roi Rodrigue, pour se venger du cruel outrage que ce Prince avoit sait à sa fille, en la deshonorant & la violant dans son propre Palais.

Les anciens Contestans, peuples situez aux environs du Royaume de Murcie, lequel sut sondé & possed long-temps par les Maures depuis qu'ils eurent envahi l'Espagne. La ville de Murcie est la capitale du Royaume, & donne son

nom à tout le pays.

Iberie: On comprend sous ce nom l'Espagne entiere, Iberia, nom qu'elle V iii

## 464 Histoire

emprunte de la riviere d'Ebre, en latin Iberus, dantant que ce fleuve coupe & arrose la plupart des Provinces d'Espagne. Les premiers peuples & les premiers habitans du monde, dans les temps où l'usage du vin n'étoit pas aussi frequent qu'il l'est aujourd'hui, avoient grand soin de s'établir le long des rivieres pour les necessitez & es commoditez de la vie, & la facilité du commerce: la nature & le bon sens leur inspiroient'ces idées.

Hesperie est encore un nom que les anciens ont donné à l'Espagne, nom qu'ils ont tiré de l'Etoile du Couchant, en latin Hesperus, à cause de la situation de l'Espagne qui tire vers le Couchant, & dont la plûpart des Provinces sont occidentales.

Ligurie, Insubrie, Hetrurie. Ces regions ne sont pas proprement du corps
dell'Espagne; mais comme il en est
souvent fait mention dans le cours de
cette Histoire, principalement depuis
les cruelles & sanglantes guerres qui
ont désolé l'Italie pendant les regnes de
Perdinand le Catholique, de CharlesQuint, de Louis XII. & de François I.
qui se disputoient avec tant d'acharnement le Royaume de Naples & le Milanez. Il est necessaire d'expliquer eo

que ces termes fignifient, en faveur de ceux qui les ignorent, & qui ne

sont pas obligez de les entendre.

La Ligurie est une region d'Italie dont la celebre ville de Genes est la capitale. Ce pays est situé aux environs du Var, borné d'un côté par l'Apennin, & de l'autre par le Pô, jusques vers la Toscane. La ville de Nice & les environs sont dans la Ligurie. La ville de Savone est sur les frontieres.

L'Insubrie est un pays de la Gaule Cisalpine. La ville de Milan en est la capitale. On trouve aux environs un grand nombre de villes celebres, entre les autres, Pavie, Plaisance, Cremone, Novarre sont devenues fameuses par les guerres & les longs sieges qu'elles one Soutenus. Jules-Cesar étoit Gouverneur de la Gaule Cisalpine; & ce sut de-là qu'il partit pour se rendre le maître de Rome, lors qu'il passa le Rubicon qui separoit son gouvernement du reste de l'Italie; ce fut aussi en entrant dans les caux de cette riviere, qu'il dit le sort est jetté.

L'Hetrurie des anciens est la Toscane des modernes, pays trés agréable, situé le long des bords du Tibre, la ville de Florence en est la capitale. Le Pape, le Grand Duc., & plusieurs autres Prin-

V iiij

ces d'Italie partagent entr'eux ce beau pays. Livourne, Pise, Sienne, & plusieurs autres belles visses sont l'ornement & la richesse de la Toscane.

On pourroit encore parler de plufieurs Villes & de quelques Provinces, dont les noms sont moins connus des personnes peu intelligentes; car pour les sçavans qui sçavent l'Histoire dans sa source, & qui sont familiarisez avec l'antiquité, n'ont nul besoin de pareil-

les explications.

Avant que de finir ce Chapitre, je crois qu'il est encore necessaire d'expliquer en faveur de ceux qui n'ont pas une idée bien nette de ce que signissent les mots de Calendes, Nones, Ides, & qui ne sçavent pas supputer les mois selon l'usage des Romains, de leur donner sur cela quelques notions. Il est souvent parlé dans le cours de cette Histoire generale d'Espagne, de Calendes, de Nones, d'Ides, pour déterminer les dattes des évenemens, les commencemens, & les fins des Regnes; en un mot, ce qui dépend de la Chronologie. Ceux qui ne connoissent pas la force de ces termes seroient souvent arrêtez au milieu de leur lecture. Ce retardement & cet embarras pourroit leur faire quelque peine, qu'il est aisé de leur épargner.

· Calendes, ou le premier jour de chaque mois, jour auquel le Pontife ap-: pelloit le peuple pour notifier le jour des Nones & des Ides; car ce jour n'étoit pas fixe, & varioit en quelques mois. Il y avoit des gens prépolez pour observer exactement le moment de la nouvelle Lune. Ces observateurs faisoient leur rapport aux Prêtres subal-: ternes, qui en avertissoient le Pontise, lequel assembloit le peuple dans le Capitole. Ce Pontife declaroit à l'assemblée le nombre des jours qui devoient se passer depuis les Calendes jusqu'aux Nones. Ce nombre étoit quelquefois de quatre, quelquefois de six jours. Ces précautions font assez voir la grossiere ignorance des peuples de ce tems-là.

Le mot de Calendes est tiré d'un terme grec qui signifie appeller ou canvoquer. Le peuple se rendoit à la ville le jour des Nones, pour être instruit de la maniere dont il devoit vaquer aux choses qui regardoient la politique & la religion, les affaires temporelles, & le culte que l'on rendoit à la Divinité.

Quoique le mor de Calendes soit tiré d'un terme grec; cependant les Grecs ne se servoient pas de cette maniere de compter les jours des mois, ustrée Les Nones. On croit communément que cette dénomination est fondée sur ce que dépuis le jour dus Nones il y a neuf jours jusqu'aux l'des de chaque mois, qui le coupent là peu près par la moitié. Depuis le jour des Calendes qui est toûjours le premier de chaque mois jusqu'aux Nones, il y a quelque-fois six jours, & quelquefois quatré feulement. Dans les mois de Mars, de May, de Juillet & d'Octobre il y a six jours depuis le premier, c'est-à-dite depuis les Calendes jusqu'aux Nones. Dans tous les autres mois on ne doit compter que quatre jours.

Les Ides coupent le mois à peu près par la moitié. Elles ne tombent pas exactement à même jour dans tous les mois; elles sont déterminées par le nombre de jours que l'on compte toujours par neuf depuis les Nones jusqu'aux Ides. Mais comme il y a de la

variation dans les Nones, cette variation influë sur les Ides. Les Nones des mois de Mars, de May, de Juillet & d'Octobre sont de six jours; par consequent les Ides de ces quatre mois tombant toûjours au 15. les autres huit mois qui n'ont que quatre jours de Nones, ont par consequent les Ides au 12.

Pour abréger en deux mots tout ce que l'on vient de dire plus au long, il faut se souvenir que les Galendes sont toûjours le premier jour du mois, les Nones le 5. ou se 7. selon la difference que nous avons marqué des mois de Mars, de May, de Juillet & d'Octobre d'avec les autres mois, & selon cette difference les Ides sont le 13 ou le 15. Les Ides de Mars devinrent fort celebres parmi les Romains à la fin de leur Republique; car ce fut dans ce jour fatal que Cassius & Brutus, avec le reste des conjurez, poignarderent Jules-Cesar au milieu du Senat, & le percerent de 23 coups. Il alla tomber, tout baigné dans son sang, aux pieds de la statuë du grand Pompée, son rival & son gendre.

Les derniers jours de chaque mois tirent leur dénomination de la datte du mois qui suit, par exemple, le dernier

V vj

Jour du mois de Février se désigne par le jour devant les Calendes de Mars, & ainsi des autres mois de l'année.

Le commencement, le milieu, & la fin des mois se désignent par les Nones, les Ides & les Calendes. On dit, par exemple, le 3 & le 4 devant les Nones de Mars, le 8, le 9, & le 10 &c. devant les Ides de Mars. Pour désigner les derniers jours on dira le 18, le 19, le 20 &c. devant les Calendes d'Avril. Toutes ces choses qui paroissent d'abord des mysteres à ceux qui n'y sont pas encore initiez, deviennent triviales & faciles, pour peu que l'on se donne de peine, & que l'on y apprivoise son imagination.

Fin du buitième Tome-



# TABLE DES MATIERES

Du huitiéme Volume.

ABJURATION de Michel Molinos. 1 Chef des Quietistes, Accusé à l'Inquisition, ne se peut justifier, 243 Alles de l'Inquisition : comment sont regardez par les Espagnols? Administrateurs des finances, tirez au fort, 390. & en queltems? Administrateurs perpetuels : ce que c'est? Afrique Tingitane: Province ainsi nommée à cause de la ville de Tingis, Agosta, affiegée par les Espagnols, Aguilar (la Marquise d') déguisée, demande au Roy grace pour deux de ses fils, 272 Nord, 462 Albani, (Jean-François Cardinal) elu Pape, Albe-Royale, affiegée & prise par les Turcs,

| T  | A   | B          | L | E |
|----|-----|------------|---|---|
| 1. | n., | <b>. P</b> | 1 | ۵ |

| Albuquerque, (le Duc d') Ambassadeur    | or-  |
|-----------------------------------------|------|
| dinaire à Rome, mange à la table        | du   |
| Pape,                                   | 82   |
| Alcades, (les) anciens peuples qui habi | tent |
| au-delà de l'Ebre,                      | 460  |
| Alcaneara, (l'Ordre d') combien il y :  |      |
| départemens?                            | 373  |
| Aldobrandin, Cardinal mediateur entre   | e la |
|                                         | 7. 8 |
| Algarues, dot de Beatrix fille d'Alfono | ć X. |
| 422                                     |      |
| Alliance de la France avec les Suisses  | s &  |
| Grisons renouvellée, 22. le Gouvers     | neur |
| du Milanès la veut empêcher,            | bid. |
| Aliénation de quelques biens de la Cour |      |
| ne d'Espagne,                           | 27I  |
| Alost, afliegée & prise par le Roy sur  |      |
| Espagnols,                              | 175  |
| Alresse, titre que l'on donne au Présie |      |
| de la Juncte dans les placets & rec     | нıê- |
| tes,                                    | 383  |
| Altération des especes d'argent, source |      |
| plusieurs maux en Espagne,              | 40   |
| Ambassadeurs de France & d'Angleterre   | en.  |
| voyez dans les Pays Bas,                | 72   |
| Ambassadeurs rappellez de Cologne,      | 199  |
| Ambassadeur de France en Espagne a o    |      |
| de se retirer,                          | 258  |
| Ambassadeurs de Siam',                  | 268  |
| Amirante de Castille fait entrer des m  |      |
| tions dans Fontarabie,                  | 106  |
| Amirante de Castille appellé en duel pa |      |
| Comre de Cifuentes,                     | 332  |
| Amnistie accordée aux habitans de S     | 172F |
| bourg,                                  | 251  |
| Ancienne Betique: quelle Province d'I   |      |
| gne c'est; & où elle est située,        | 459  |
| Dire a such as one erro everyone ?      | 7)7  |

| DES MATIERES.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 'Angleterre' (le Roy d') mediateur de la paix                         |
|                                                                       |
| Anglois refusent la mediation du Roy 1722                             |
| ieur armee navale battue. :i.i                                        |
| Anglois fort la guerre à leur Roy, rea la                             |
| condamnent a la mort.                                                 |
| Anguism ( le Duc d' ) va au seconte de Bo                             |
| croy, 120. Avre bataille aux Ripagnole                                |
| C ICS UCIAIL IDIA, IPIIT Brend 7000 But                               |
| ronniers, or neithre Roctoy, 121, 8 prend.                            |
|                                                                       |
| Anjou (le Duc d') nommé pour successeur                               |
| du Roy d'Espagne,                                                     |
| Anne d'Autriche, nommée Regente, 119.                                 |
| on lui donne un Conseil, ibid. Anvers, fair ses presens au Duc de Ba- |
| · Viere:                                                              |
| Appri du Procureur General, au Concile                                |
|                                                                       |
| Averás dec mássans                                                    |
| Armée des Alliez, défaite par les troupes                             |
| QU NOV                                                                |
| Armentiereis prife par l'Archiduc Leopold,                            |
| . <b>12.2</b> .                                                       |
| Armoleies d'Afragon', par qui priles? 446                             |
| -11 white ( ) ( ) to neversell times ( ) Combien di-                  |
| rent & coutent?                                                       |
| Arragen (Comtes d') des sept, venus d'Aqui-                           |
|                                                                       |
| Archiduc d'Autriche, va en Espagne, 92. le                            |
| Nov le voilloit taite Gouverneur de Por-                              |
| tugal, & des Pays-Bas, ibid. & 33                                     |
| Argue (se Comte a ) prend les armes contre                            |
| le Roy d'Angleterre, z64. s'enfuit : est                              |
| arrete, ibid                                                          |
| Archiditere de Loz-Reyes: ses revenus;                                |

| _                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| TABLE                                                                  |
| Armstad (le Prince d') est fait Viceroy de                             |
| Catalogne. 333                                                         |
| Archevêchez de Naples, combien? 381. de                                |
| Sicile, combien? ibid.                                                 |
| Archevêchez établis dans le Perou, & le                                |
| Mexique, combien? 376                                                  |
| Assemblée des personnes nommées par le                                 |
| Roy pour gouverner après sa mort, 356.                                 |
| 2 (7                                                                   |
| Affuries, (les) petites Provinces d'Espagne,                           |
| 462                                                                    |
| Afturies, montagnes où les Chrétiens s'é-                              |
| toient refugiez, 411. 412. Pelage prend                                |
| nom de Roy des Afturies, ibid.                                         |
| Ath, Carthagene & Barcelone prises en                                  |
| même jour & an, sur les Espagnols par les                              |
| François, 330. 331                                                     |
| Aubusson, Ambassadeur de France à Madrid,                              |
| demande réparation de l'insulte faite à                                |
| Londres,  Aumont, (le Maréchal d') prend plusieurs                     |
| Villes aux Espagnols, 174. 175                                         |
| Villes aux Espagnols, 174. 175<br>Audience du Roy d'Espagne au Marquis |
| d'Harcourt.                                                            |
| d'Harcourt, 340<br>Avenes: bataille donnée entre les François          |
| & les Espagnols, 104. gagnée par les Fran-                             |
| çois, ibid.                                                            |
| Avis des Jurisconsultes d'Espagne sur le                               |
| droit à la Couronne, envoyé au Pape,                                   |
| 242                                                                    |
| Aumones du Roy, à combien sont reglées                                 |
| 403                                                                    |
| Auserans: (les) peuples qui habigoient le                              |
| long de l'Ebre, 461                                                    |
| Auto, qui la peut permettre. 243                                       |
| Autos de Fé, ce que c'et? 244, en ques                                 |
| sems on les fait?                                                      |
|                                                                        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.  Auvergne, (le Comte d') batit les ennemis à Quiers,  Arras prise sur les Espagnols,  Arras assiegée par les Espagnols, qui sont contraints de lever le siege,  139                                                                  |
| . <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| BALEARES, (1stes) ce qu'elles com-<br>prennent? 460<br>Balors des Hollandois, brûlez en Espagne,<br>262<br>Barcelone, reprise par les Espagnols, 135<br>Burcelone, (Comté) conquise par Louis le<br>Debonnaire, 413, releve de la France,<br>ibid. |
| Barcelone: Inquisition subalterne, 371 Bar, cedé au Dauphin, 351 Bassée, (la) prise par le Maréchal de Gassition, 122 Basse ville de Charleroy: ses maisons ren-                                                                                   |
| Versées par le bombardement, 295<br>Bataille de saint Antoine, 135                                                                                                                                                                                 |
| Bataille entre les Espagnols, & les troupes de Mansfeld,                                                                                                                                                                                           |
| Bataille de saint Denys,  Bataille de Cassel, gagnée par les François                                                                                                                                                                              |
| fur les Alliez,  Batême du premier Infant d'Espagne, fils de Philippe III. par l'Archevêque de To- lede, &cc.                                                                                                                                      |
| Batème du Dauphin de France, 179 Batteville, (le Baron de) Ambassadeur d'Espagne en Angleterre, dispute le pas au Comte d'Estrades Ambassadeur de France,                                                                                          |
| Baviere, (le Duc de) Chef de la ligue Ca-                                                                                                                                                                                                          |

| TABLE                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| tholique, 52. leurs hostilitez en Alle-                              |
| magneta ibid.                                                        |
| Baviere, le Duc de ) est fait Gouverneur des                         |
| Pays Bas par le Roy d'Espagne, 290. fa                               |
| reception par le Gouverneur, de Bruxel-                              |
| les . 290, 291                                                       |
| Baviere, (le Duc de) va au secours de Char-                          |
| leroy, 295                                                           |
| Baviere, ( Duc de ) ya à Utrecht joindre                             |
| le Roy d'Angleterre, 237                                             |
| Barberin, est élû Pape, 92. Prend le nom                             |
| d'Urbain VIII. ibid.                                                 |
| Barnevelt, tend un piege au Duc de Ler-                              |
| me, 41                                                               |
| Bâsard, (Mansfeld) est recherché par tou-                            |
| tes les puissances de l'Europe, 86, se re-                           |
| tire en Flandres, 87. il encourage ses sol-                          |
| dats, 88                                                             |
| Beaufort, (le Duc de ) est fait General des                          |
| troupes contre le Turcau secours de Can-                             |
| Riberry ( to sample but the Notice From                              |
| Bellefons, (le Maréchah de) bat les Espa-                            |
| gnols en Catalogne, 260<br>Bok, General des Espagnols blessé, & fait |
| prisonnier, 128                                                      |
| Bergues, prise par le Maréchal de Gassion,                           |
| 121                                                                  |
| Bergues, prise sur les Espagnols, 175                                |
| Besanton, prise par le Roy, 200                                      |
| Bethau: (Ife de) les François y entrent; &                           |
| y font butin, 192                                                    |
| Bigamie, jugée par l'Inquisition, 246                                |
| Biron, passe en Angleterre, 16. les Espa-                            |
| gnols le font solliciter, 17. lui offrent une                        |
| armée, ibid. il est fait prisonnier, 18. & est                       |
|                                                                      |

condamné à mort, Blooms de Paris cause la faim, ibid. 13**3** 

| DES MATIERES.                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonno, assiegée & prise par M. le Dauphin,                                                |
| 275<br>Bouffers , ( le Marquis de ) bombarde Char-                                        |
| leroy, 295                                                                                |
| Bouillon, (le Duc de) avec M. le Duc d'Or-                                                |
| leans, &c. se joignent aux Espagnols,                                                     |
| Bouillon, (le Duc de) livre Sedan au Roy,                                                 |
| 117                                                                                       |
| Bouillon, (le Duc de ) est offert à Mansfeld                                              |
| Bouillon, (le Due de) est offert à Mansfeld<br>pour caution des Huguenots, 84, n'ac-      |
| complit les promesses, 85                                                                 |
| Bouillon, (le Maréchal de ) de la conspira-                                               |
| tion, se refugied Geneve; & delà à Hei-                                                   |
| delberg, 19                                                                               |
| Boulevars de Malaga, renversez par le trem-                                               |
| blement de terre, 249                                                                     |
| Bourgs & Villes englouties par le tremble-                                                |
| ment de terre, 296                                                                        |
| Bourgeoisie. Les heretiques veulent priver les                                            |
| Catholiques de ce droit, 47                                                               |
| Borgia Cardinal, figne le Testament du Roy.                                               |
| d'Espagne, 314<br>Borgia, (le Cardinal de) est nommé Viceroy                              |
| Borges, (se Caramas as ) en nonline viceroy                                               |
| de Naples, 70. il en prend possession, ibid.<br>Bragance, (le Duc de) & son sils, vont au |
| devant du Roy d'Espagne,                                                                  |
| Braganca, (le Duc de) appellé par les Por-                                                |
| tugais pour la Couronne, 111. il la re-                                                   |
| fuie; l'accepte enfin, & en prend le titre                                                |
| . ibid.                                                                                   |
| Brandebourg, se ligue avec les Hollandois,                                                |
| res. fait sa paix, 196                                                                    |
| 195. fait sa paix, 196<br>Brabant, dévolu à Marie-Therese d'Autri-                        |
| CDP - 1/4                                                                                 |
| Branche des Rois de Navarre; combien                                                      |
| contient de Rois, 418.419                                                                 |

| IABLE                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Breda, sa garnison ravage la campagne jus-<br>qu'à Anvers, 72. massacre les soldats Es- |
| qu'à Anvers . 72, massacre les soldats Es-                                              |
| pagnols, ibid.                                                                          |
| Breviaires, par quelle permission peuvent                                               |
| être imprimer                                                                           |
| être imprimez, 379                                                                      |
| Bresil, reconnoît le Duc de Bragance pour                                               |
| Roy,                                                                                    |
| Brunsvoic, accompagne Mansfeld à la ba-                                                 |
| taille de Flerus, 89                                                                    |
| Bruxelles, bombardée par les François, 312.                                             |
| 313                                                                                     |
| Buen-Retiro, combien dure le sejour que                                                 |
| l'on y fait, & coûte, 404                                                               |
| Buenos-Ayres, (le Gouvenneur de) chasse les                                             |
| Portugais, 255                                                                          |
| Publinger occusé d'avair amaisanné le                                                   |
| Bukingan, accusé d'avoir empoisonné le                                                  |
| Marquis d'Ambeton, 95                                                                   |
| Buquoy, bat & chasse l'armée des Protes-                                                |
| tans,                                                                                   |
| Burgos, le Roy d'Espagne y va aux épou-                                                 |
| sailles de sa fille avec le Dauphin; & de                                               |
| fon fils avec Isabelle, 33                                                              |
| Burik, assiegé par les François, 196                                                    |
|                                                                                         |

C

CABALES formées en France par les
Princes, sous le prétexte de la faveur
de Conchini, 44
Calao, ville détruite par un tremblement
de terre, 273
Callatrava, (l'Ordre de) combien il a de
départemens? 373
Calderon, (Rodrigue) né en Flandres, 73.
va en Espagne, 74. se marie, & obtient
une Commanderie, ibid. est fait Capitaine
de la Garde Allemande, ibid. est accusé

DES MATIERES. de forfaits, trahisons, &c. 75. est arrêté, & mis en prison, ibid. qui dura trente mois: il fut condamné à avoir la tête coupée; & à payer 1250, mil ducats, Calendes, Nones, Ides, Romains pour déterminer les dattes, 466, 467, d'où est tiré le mot Calendes, ibid\_ Calvinistes, leurs persecutions contre les habitans de la Valteline, Calvinistes, sortent de la France, Camarero Mayor, ses privileges, ses fonctions, Cambray, prise par le Roy en neuf jours de 216. 217 Camille Borghese sut élû Pape, Canaries, (Isles) qui en a fait la découverte? Canaries: Inquisition subalterne, Cantabrie, Cantabres, la Biscaye, peuple de la Province Tarragonoise, Capellan Mayor, son autorité, ses privileges, Capitulation de Luxembourg après vingt-un iours de siege, Capitulation offerte à la garnison de Barcelone, 325.326. tréve de vingt-quatre heures pour déliberer, ibid. les affiegez rendent la place, ibid. 6 327 Caratteres des peuples de Bohême, Carpetans, peuples situez aux environs de Tolede. Carthagenes, prise sur les Espagnols, 330 Cartagenes, Inquisition subalterne, Cassette, du Viceroy de Catalogne, vaisselle & bagage pris, Caffiodore, sa raison sur la vertu des Princes,

393

## TABLE

| Castanaga reçoit le Duc de Baviere 291.                                     | . 2      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ordre de se rendre à Madrid pour se jus                                     | łi-      |
| _                                                                           | i        |
|                                                                             |          |
| Castanaga, (le Duc de) est fait Viceroy                                     | ďC       |
| Catalogne, a la place d'Elcaiona,                                           | 97       |
| Castel-dos-Rios, Ambastadeur d'Espagne                                      | en       |
| France, presente une lettre au Roy, 36                                      | 60.      |
| 361. baise la main du Duc d'Anjou,                                          | 8        |
| le Columna Roy d'Espagne ih                                                 | id.      |
|                                                                             |          |
| Castille, (les Comtes de) des neuf depu                                     |          |
| Rodrigue, 4                                                                 | 11       |
| Castille: (Conseil de) Par qui établi? 37, de combien d'Officiers il est co | 76.      |
| 277. de combien d'Officiers il est co                                       | m-       |
| pole? ib.                                                                   | id.      |
| Castille d'or: Par qui découverte & co                                      | -110     |
| Capitale work. Tal qui accouracte de de                                     | 26       |
|                                                                             |          |
| Catinat, (Maréchal de) bat le Duc de                                        |          |
| voye à la Marfaille,                                                        | 01       |
| Cavallerizo-Mayor: ses privileges: ses fo                                   | nc-      |
| tions: Ses droits, 396. 397. für quels                                      | Of-      |
| ficiers il a inspection,                                                    | bid.     |
| Cayenne, (Isle de) dans l'Amerique, p                                       | rife     |
| par le Comte d'Etrées sur les Hollande                                      | nie.     |
| •                                                                           | <i>-</i> |
| 214.                                                                        | مقد      |
| Cazal reçoit garnison Françoise,                                            | 251      |
|                                                                             | I 35     |
| Caral, rendue all Duc de Mantoue,                                           | 312      |
| Caral, affierée par les Elpagnols & les                                     | Sa-      |
| voyars, 99. Siege levé; ibid. les Franc                                     | ois      |
| y font entrer des vivres,                                                   | bid.     |
|                                                                             |          |
| Catalans, s'opposent aux Edits de Phili                                     | 7.5      |
| IV. 80, raisons de leurs oppositions,                                       | V 3 45   |
| Catalans, se donnent au Roy de Fran                                         | ice :    |
| TIA                                                                         | _        |
| Catalogne, revoltée contre le Viceroy                                       | 7 dk     |
| Barcelone,                                                                  | 117      |
| Celtiberiens, quels péuples c'étoient?                                      | 45       |
| mentactions ; during hanking a gentus                                       | 7, 4     |

| DES MATIERES.                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ceremonie des Actes de Foi par l'Inquisition,                                     |
| 244. 245                                                                          |
| Ceremonie des mariages du Dauphin avec                                            |
| Anne d'Autriche & du premier Infant                                               |
| Anne d'Autriche, & du premier Infant<br>d'Espagne avec Isabelle de France, 33     |
| Cellion du Roy d'Armoon de ses droite sur                                         |
| Cession du Roy d'Arragon, de ses droits sur<br>Carcassone, Beziers, Alby, &c. 414 |
| Cetans, (les) quels pays ce peuple occu-                                          |
| poit, 461                                                                         |
| Centa, assiegée par les Maures, 348                                               |
| Centa, place sur les côtes d'Afrique posse-                                       |
| dée par les Espagnols, 427                                                        |
| Chamberi, prête serment de fidelité au Roy                                        |
| de France, 285                                                                    |
| Chanoinesse de l'Ordre de S. Jacques, com-                                        |
| bien de Convents?                                                                 |
| Chanere de l'Eglise de Loz-Reyes: Ses reve-                                       |
| nus, 406                                                                          |
| Charge de Grand-Aumônier, réûnie à celle                                          |
| de Premier Aumônier, 398                                                          |
| Charlemont, investie par les François, 226                                        |
| Charleroy: Son siege, 189                                                         |
| Charleroy, affiegée par le Prince d'Orange,                                       |
| 195. Les troupes Espagnoles lui sont offer-                                       |
| tes, ibid.                                                                        |
| Charleroy, bombardée par le Marquis de                                            |
| Boufflers, 295                                                                    |
| Charleroy, assiegée par le Prince d'Orange,                                       |
| 218                                                                               |
| Charles-Quint, Chof de la Maison d'Autri-                                         |
| che,                                                                              |
| Charles II. va à Tolede voir sa mere, 234.                                        |
| la fait revenir à Madrid, ibid.                                                   |
| Charles II. fils de Philippe IV. succede à                                        |
| Con pere. 171                                                                     |
| Charles II. Roy d'Angleterre, monte sur                                           |
| le trône,                                                                         |
|                                                                                   |

| Charles, Roy d'Angleterre, se retire et                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ecosse, 130, 131. Les Ecossois le trahis-                                   |
| fent, ibid. il laisse trois fils & deux filles;                             |
| ibid.                                                                       |
| Charles d'Anjou, Roy de Naples & de Sicile,                                 |
| par donation du Pape. 422                                                   |
| Château artificiel sur la riviere, embrasé,                                 |
| 155                                                                         |
| Châtillon, (le Maréchal de) prend Ivoy aux                                  |
| Elpagnols. 108                                                              |
| Chovalieres de l'Ordre de S. Jacques, com-                                  |
| bien de Convents ? 374                                                      |
| Chevaux pris aux Espagnols en Catalogne,                                    |
| 324. 325                                                                    |
| Chrétiens Judaisans, sujets à la Jurisdiction                               |
| de l'Inquifition . 243, 244                                                 |
| Christine Reine de Suede, vient à Paris, 141.                               |
| y abjure le Lutheranisine, ibid.                                            |
| Cifuentes, (le Comte de ) a ordre de sortie                                 |
| de Madrid,                                                                  |
| Circonference du Mexique & du Perou, 375                                    |
| Cire de la Chapelle du Roy: a combien re-                                   |
| glé, 40;                                                                    |
| Citadette de Palamos, prise à discretion,                                   |
| 305                                                                         |
| Citadelle de Cambray, rendue, 216                                           |
| Clef d'or, donnée par le Roy au Duc de                                      |
| Villa-Hermofa, 209                                                          |
| Clement VIII créa treize Cardinaux: en-                                     |
| 2011                                                                        |
| tre autres Bellarmin,                                                       |
| Clement de Baviere, nommé par le Pape Ar-                                   |
| cheyêque de Cologne, 274 le Prince<br>d'Orange promet de le soûtenir, ibid. |
| Codicile du Port d'Electre                                                  |
| Codicile du Roy d'Espagne, 317                                              |
| Colets à fraise abolis, 90. pour épargner la                                |
| toile, ibid.                                                                |
| Collieure, conquise par les François, 116                                   |
| Cologne,                                                                    |
|                                                                             |

| DES MATIERES.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cologne, choisie pour v traiter la naix. Ter                                        |
| Colomb, (Christophe) a fait les découvertes                                         |
| du nouveau monde, 375                                                               |
| C. Imie, étable par les Portugais dans l'A-                                         |
| merique.                                                                            |
| Combar de l'Archiduc & M. de Turene,                                                |
| contre les troupes de France à Rhetel,                                              |
| I 34                                                                                |
| Combat naval gagne par les François, con-<br>tre les Anglois & Hollandois, 283, 284 |
| tre les Anglois & Hollandois , 283, 284                                             |
| Comedies Espagnoles, 368                                                            |
| Commanderies, conferées par le Roy: sous                                            |
| quelles conditions ?                                                                |
| Commerce . tombe en Espagne . 40                                                    |
| Commerce entre l'Espagne, l'Angleterre &                                            |
| la Hollande, interdit, 349                                                          |
| Compliment du Maréchal de Grammont au                                               |
| Roy d'Espagne, pour demander l'Infante,                                             |
| 145. 146. revient en France, 148                                                    |
| Complot du Secretaire de l'Ambassadeur                                              |
| d'Espagne avec Merargues, 24.25                                                     |
| Comte de Barcelone, erige en Province, in-                                          |
| corporée au Royaume de France, 414                                                  |
| Comté de Provence: Comment entré dans la                                            |
| Maison de Barcelone, 441. 442<br>Comte-Duc de Bourgogne: Pourquoi le Roy            |
| Comte-Duc de Bourgogne: Pourquoi le Roy                                             |
| d'Elpagne a renonce à ce titre, 240                                                 |
| Conchini, devenu confident de la Reine Re-                                          |
| gente après la mort d'Henry IV. 43.44                                               |
| Coneile de Constance, condamne Jean Hus                                             |
| 8e son compagnon au feu, 46                                                         |
| Concile General est au dessus du Pape, 254                                          |
| Condamnation de Gregoire XV. contre ceux                                            |
| qui soutenoient que la sainte Vierge a été                                          |
| conçûe dans le peché, 82. 83                                                        |
| Condé, (le Prince de) ses lignes forcées à                                          |
| Fontarable, 106                                                                     |
| I AMA IKI III                                                                       |

| Condé, (le Prince de) se refugie en Espagne   |
|-----------------------------------------------|
| 135. le Roy d'Espagne lui promet des          |
| Souverainetez, 138. fait le siege d'Arras     |
| & l'abandonne, ibid.                          |
| Condé, assiegée par le Roy en personne, 206   |
| Condé, va au secours de Lens, 426. gagne      |
| la bataille, 127. 128                         |
| Condé, (le Prince de) prend Salces en Rouf-   |
| fillon, ros                                   |
| Condé, ci-devant Anguien, va à Lerida,        |
| 12 3                                          |
| Conferences de Cologne pour la paix, in-      |
| terrompues: transferées à Nimegue, 210        |
| Conferences Offertes par l'Empereur aux re-   |
| belles, qui les refusent, 49                  |
| Conference entre les Rois de France & d'Es-   |
| pagne, sur la paix & le mariage de l'In-      |
| fante, dans l'Isle des Faisans, 148. 149.     |
| 150. 151                                      |
| Confrontation de témoins, n'est admise par    |
| l'Inquisition, 243                            |
| Conseil d'Etat, superieur de tous les Con-    |
| seils d'Espagne, par qui établi? 379          |
| Conseil suprême de la guerre : quand a été    |
| établi? 369. Quelles affaires on y juge?      |
| ibid.                                         |
| Conseil de Castille: en quel tems sur établi, |
| 370                                           |
| Conseil Royal d'Arragon, par qui fondé,       |
| 374                                           |
| Conscil de l'Inquisition dans la Catalogne,   |
| 242                                           |
| Conseil dans la Flandre, par qui établi? 383  |
| Conseil d'Espagne, resuse au Roy les droits   |
| de la Reine, 174                              |
| Conseil Royal des Ordres, ou Maîtrises,       |
| quelle est sa jurisdiction?                   |

| DECALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Confisione. les heretiques en vouloient éta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| blir, & pourquoi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conspiration des Espagnols dans Messine, dé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contestans, (les anciens) occupoient les environs de Murcie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| environs de la anciens ) occupoient les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contestations entre le Des de 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contestacions entre le Pape & les Venitiens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canty . (le Primes J.) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pologie : 20 est proclame Roy de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Centy (le Prince de) est proclamé Roy de<br>Potogne, 328. va à la rade de Copenha-<br>gue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Convents ruines non le ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Convents ruinez par le tremblement de terre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Convents de Religieux dans le Mexique &c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| le Perou, combien?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cordone: Inquificion Chale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corso de la garde du Pape, insultent le Duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de Grequy Ambassadeur à Rome, 163. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cartés, (Ferdinand) a conquis le Royaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de Mexique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Courier envoyé par la Reine & les Parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIME AU MOV (IP HISTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Time alliegee par le Maréchal dire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| There's 25% le rend dans deux jours de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ciler des léditiens d'Anglesonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vues en grand nombre an definit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Timinets de Bigamie, jugez par l'Inquis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gruel (Pierre le) fait égorger Jeanne & Isabelle, filles de Jean de la Cerda, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mayone, files de Jean de la Cerda, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enter the second section of the second section of the second section of the second section sec |

| D'ANNEMARK, arme pour les Hollan-<br>dois, 199<br>Dauphin, ses prétentions sur l'Espagne, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daupnin, les prétentions sur l'Espagne,                                                   |
| Débordement de la mer, inonde plusieurs<br>Villes,                                        |
| Decisions du Pape, ne sont pas certaines sans                                             |
| le consentement de l'Eglise, 254                                                          |
| Decret du Senat de Venise, qui désend de<br>batir des Convents & des Eglises sans         |
| permission, 27                                                                            |
| Decret contre Cifuentes pour le duel, 332.                                                |
| 333<br>Debors de Madrid, 367                                                              |
| Det-Pardo, (la fête) combien dure & coû-                                                  |
| te? 404                                                                                   |
| Départemens des Gouvernemens de l'Ordre                                                   |
| de Callatrava, combien de Commande-                                                       |
| ries?                                                                                     |
| Départemens des Gouvernemens de l'Ordre                                                   |
| d'Alcantara: combien de Commanderies?                                                     |
| 373-374                                                                                   |
| Dépense de la Maison de la Reine, à combien<br>est fixée?                                 |
| Députez du Roy d'Espagne à Riswick, 321                                                   |
| Tierail des ionctions des Royaumes de Na-                                                 |
| pérail des jonctions des Royaumes de Na-<br>varre, Castille, Leon, Arragon, & Prin-       |
| cipauté de Barcelonne, 420                                                                |
| Dignitez, &c. conserées par le Roy, 373.                                                  |
| fous quelles conditions?                                                                  |
| Digne pour former le fiege de la Rochelle,                                                |
| 98                                                                                        |
| Dinan, remise au Roy, en execution de la<br>paix de Nimegue, 236. 137                     |
| tare se atomicologia                                                                      |

| DES MATIERES.                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispute entre les François & les Espagnols,                                          |
| Dissertation du droit des Rois de France sur                                         |
| le Royaume de Castille, 434, 435, 436, 437                                           |
| Division entre les Espagnols & les Allemands,                                        |
| Division d'entre les Electeurs & Princes de                                          |
| i Empire,                                                                            |
| Dixmude, affiegée par le Maréchal d'Hu-<br>mieres, 258                               |
| Docteurs assemblez par ordre du Roy d'Es-                                            |
| pagne, pour donner leur avis sur le droit                                            |
| à la Couronne,  Dole, conquise par le Roy sur les Espa-                              |
| gnois .                                                                              |
| Dominicains, choisis pour la recherche des                                           |
| heretiques.  S. Domingue, (Colonie Françoise) attaquée                               |
| or price par les Elpagnols joints aux An-                                            |
| glois & Hollandois, 286                                                              |
| Dominis, Archevêque de Spalatre, heresiar-<br>qué, enfermé,                          |
| Don Joan, revient à la Cour d'Espagne,                                               |
| 221. est declaré premier Ministre, ibia. Dos de Marie de Medicis,                    |
| Dot que le Roy d'Espagne donne à Anne                                                |
| d'Autriche la fille,                                                                 |
| Douay, prise sur les Espagnols, 175                                                  |
| Double mariage de Marguerite d'Autriche avec le Roy d'Espagne, & de sa sœur          |
| avec l'Archiduc,                                                                     |
| Doyen de l'Eglise de Loz-Reys; ses revenus:                                          |
| Droits de Marie-Therese d'Autriche sur la                                            |
| Flandre, 172. le Roy les fait proposer, ibid.                                        |
| Droit des Inquisiteurs sur les Prêtres, Reli-sigieux, Chevaliers & Nobles; à quoi il |
| Same I Cheatricis or Monres 2 a droi it                                              |

| TABLE                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| s'étend?                                                                        |
| Droits de Philippe V. sur la Monarchie d'Es-                                    |
| Sagne: 446                                                                      |
| Iunquerque, teprise par les Espagnols, 135                                      |
| Duqueine, va lecourir la vule d'Agolta, 205                                     |
| Espagnols & Hollandois battus, ibid.                                            |
| Duras, (le Duc de) créé Maréchal de Fran-                                       |
| ee, 206                                                                         |
| Duras Milord, défait les troupes de Mont-                                       |
| mouth, 265. 266                                                                 |
| E .                                                                             |
| TOUR NOT du Marquifar de Saluffe                                                |
| ECHANGE du Marquifat de Salusse, pour la Bresse, le Bugey, &c. 8                |
| Ecuyrie, & l'ages, à combien reglé? 403                                         |
| Edir qui ordonne aux Partifans de donner des                                    |
| déclarations du bien qu'ils avoient avant                                       |
| d'entrer dans les finances, 78. & des pro-                                      |
| fits qu'ils avoient fait depuis, ibid. Ob-                                      |
| , jections des interessez, 79. Autre Edit qui                                   |
| ordonne de declarer les moyens, &c. ibid.                                       |
| € 80                                                                            |
| Edit contre Villa-Sierra, 222                                                   |
| Edit qui supprime les pensions pendant quel-                                    |
| que tems, pour secourir Ceuta, 348  Beir de revocation de celui de Nantes, 265. |
| 266                                                                             |
| Edit du Roy d'Espagne contre les duels , 257                                    |
| Edits du Roy d'Espagne contre le luxe, 261.                                     |
| 162                                                                             |
| Edits onereux, causent des soulevemens                                          |
| dans Paris, 129, 130                                                            |
| Eglises prophanées par les Protestans, 48                                       |
| Eglises ruinées par le tremblement de terre,                                    |
| .249                                                                            |
| Eglises des Royaumes du Perou & du Me-                                          |
| ixique, combien? 375.376                                                        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.<br>Eletteur de Saxe, est proposé pour Roy de<br>Pologne, 328, 329, sa faction l'emporte,                                                                                                                                                                      |
| Elifabeth, Reine d'Angleterre, envoye com-<br>plimenter le Roy à Calais, 16<br>Emissaires de la maison d'Autriche, publiens<br>de faux bruits, 343<br>PEmpereur n'entre point dans la paix de<br>Riswick, 330, la figne, 332<br>PEmpereur, sollicité par le Prince d'Orange |
| de s'emparer de Naples & de Sicile, 349. 350  Empereurs, ont-ils droit sur les Royaumes?                                                                                                                                                                                    |
| ASI<br>Emrée de la Reine des Romains dans Vien-<br>ne. 347                                                                                                                                                                                                                  |
| Barrée de Marie-Therese d'Autriche dans<br>Paris, 158-159<br>Envoyé d'Angleterre en Espagne, a ordre de                                                                                                                                                                     |
| fortir du Royaume, 342<br>Envoyez des Etats Generaux pour la paix à<br>Riswick, 320                                                                                                                                                                                         |
| Brernon, (le Duc d') délivre la Reine mere de<br>fon exil de Blois, 45<br>Bricier, à combien reglé? 403                                                                                                                                                                     |
| Erettion de Castille & Arragon en Royau-<br>me, par qui faites? 431<br>Escadre Hollandoise, forcée & brûlée à Ta-                                                                                                                                                           |
| Escurial: Sepulture des Rois d'Espagne; Philippe III. y sut porté, 64                                                                                                                                                                                                       |
| Espagne, affligée par des orages, 248 Espagnels, après la paix de Vervins, font offrir troupes & argent au Duc de Sa- voye, pour se conserver le Marquisat de                                                                                                               |
| Saluce, 6.7  Espagnols, envoyent de l'argent aux Hu- X iiij                                                                                                                                                                                                                 |

| IADLE                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| guenots, 84. motif fecret de co fecours,                                              |
| Espagnols, battus à Lerida par les François                                           |
| Espagnols, battus par les Portugais, 184<br>Espagnols, (le Comte d') créé Maréchal de |
| France, 209                                                                           |
| Etats Generaux d'Espagne, de quels Depu-<br>tez sont composez, 386, 387, ne peuven    |
| s'assembler que par permission du Roy                                                 |
| Etats de Portugal, prêtent le serment de si-                                          |
| delité au fils du Roy d'Espagne, 54  Etats Generaux d'Espagne, leur serment au        |
| premier/enfant, 30                                                                    |
| Etendart de l'Inquisition, qui a droit de le                                          |
| porter?  Etendarts du Prince d'Orange, leur devise,                                   |
| 275                                                                                   |
| Eirées, (le Comte d') assiege Roses par mer,                                          |
| 297. 298<br>Evêché de Paris, érigé en Archevêché sous                                 |
| le Pontificat de Gregoire XV.                                                         |
| Evêchez établis dans le Mexique, & le Pe-                                             |
| rou, combien? 376 Evêchez de Naples, combien? 381                                     |
| Evêchez de Sicile, combien? ibid.                                                     |
| Evêque de Barcelonne, est fait Viceroi de Catalogne.                                  |
| Catalogne, 80<br>Evêques, punissoient les Heretiques, 241                             |
| 242                                                                                   |
| Excommunication fulminée par Paul V. con-                                             |
| tre le Doge & l'Etat de Venise, 28. mo-<br>tifs de cette excommunication, ibid. Hen-  |
| ri IV. fait l'accommodement, ibid.                                                    |
| Executeurs des ordres des Inquisiteurs d'Es-                                          |
| pagne, combien?                                                                       |

DES MATIERES.

Exemple de la pieté du Roy d'Espagne,
262. 263

Exercice de la R. P. R. défendu en France,
266

F

AISANS, (Ise des) lieu convenu pour traiter de la paix, 143. 148 Familles illustres d'Espagne, Federic, Roy de Naples, dépouillé par Louis XII. Roy de France, Fenelon, Archevêque de Cambrai, cité à Rome pour le Quierisme, 345. désavoue fon Livre, Ferdinand I. est de la suite des Rois de Navarre, Ferdinand le Catholique, chassa les Maures de l'Espagne, 408- 408 Ferdinand, Archiduc, reconnu pour Roy de Bohême & de Hongrie, sur la donation de l'Empèreur Mathias, 47. 48. les Protestans s'y opposent, 48. lui ferment les portes de Prague, Ferdinand II. est ést Empereur, Ferdinand Ernest, fils aîné de Ferdinand I I. est élû Empereur, Ferdinand V. s'empare de Naples, Ferdinand V. usurpe le Royaume d'Arragon, 416. 417. fur Jean d'Albret & Catherine de Foix, ibid. Ferdinand, fils d'Alfonce le Sage, est fait Mayordome-Mayor . Feria, (le Duc de) Gouverneur de Milan, envoye des troupes en la Valteline, 59. elles battent l'armée des Heretiques, & les chassent de la vallée, ibid. Ferrandine, (le Duc de) Viceroi de Sicile, Χv

| TABLE                                        |
|----------------------------------------------|
| I A D L L                                    |
| conspire concre les François, 206. 207       |
| Ferrare, (Principaute de ) devolue au Pape   |
| & comment?                                   |
| Ferté, (le Maréchal de la) fait prisonnier,  |
| 141                                          |
| Fête de S. Laurent, combien dure & coûte?    |
|                                              |
| Feuillade, (le Duc de la) créé Maréchal de   |
| Erance 205                                   |
| Fenillade, (le Marechal de la) va à Messine, |
| 225                                          |
| Feuquiere, (le Marquis de) qui commandoit    |
| le siege de Thionville, sait prisonnier,     |
| ± - 0                                        |
| Feurier, son dernier jour : comment se dé-   |
| figne? 469, 470.                             |
| Fenz aftificiels sur la rivière, 155         |
| Final, donné par le partage au Dauphin,      |
| ) 2 KI                                       |
| Finances, (le Conseil Royal des) ou Grande   |
| Tréforerie, par qui établi? 281. de com-     |
| bien de Tribunaux il est composé? ibid.      |
| Flandres, (Province de ) fait ses prefens au |
| Duc de Baviere                               |
| Fleures, champ de bataille des Espagnols     |
| contre les troupes de Mansfeld, 89           |
| Fleurus, bataille des François contre les    |
| Alliez,                                      |
| Flux de sang, maladie dont Philippe H.       |
| mourut,                                      |
| Fandamur de Madrid                           |
| Ronasteur. de Madini,                        |

Fonctions des Officiers de la Junte Royalle,

Fontainebleau, lieu choisi pour la cetemo-

Fontanelles, (le Baron de) roué vif, pour avoir cabalé avec les Espagnols,

. 385. 386

nie du mariage,

| DES MATIERES.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Formule du serment des Deputez des Etats,                                           |
| 388 <b>,</b> 3 <i>9</i> 0                                                           |
| Formule du serment des deux Rois pour la                                            |
| paix,                                                                               |
| Forcalquier, uni au Comté de Provence,                                              |
| 442. par quelle alliance? ibid. & 443. &                                            |
| réunies à la Couronne de France, ibid.                                              |
| Fort Guillaume, sa situation superieure à la<br>Citadelle de la ville de Namur, 292 |
| Fortifications de Cazal démolies, 312                                               |
| Forts pris par les Espagnols & par les Fran-                                        |
| çois, rafez, 78                                                                     |
| Fouquet, arrêté à Nantes, accusé d'avoir                                            |
| dissipé les Finances, 161. point de preuves,                                        |
| ibid. condamné à un bannissement perpe-                                             |
| tuel, ibid.                                                                         |
| Fourriers, entre les mains de quel Officier                                         |
| ils prêtent ferment, 396                                                            |
| Fraise à l'Espagnole, supprimées, 90                                                |
| Franche-Comté, conquise par le Roy sur les<br>Espagnols, 176. 177                   |
| Elpagnols, 176. 177<br>François, combien de tems ils ont possedé                    |
| le Royaume de Naples, 423                                                           |
| François Xavier, (saint) canonisé par Gre-                                          |
| goire X V. 82                                                                       |
| Franchises des Ambassadeurs à Rome atta-                                            |
| guées par le Pape, 279                                                              |
| Frankendal, assiegée, & prise par M. le Dau-                                        |
| phin, 275                                                                           |
| Fribourg, prise par le Maréchal de Crequy,                                          |
| 219                                                                                 |
| Briderie veut se faire Roy de Bohême, 91.                                           |
| fa révolte cause du trouble entre les Elec-<br>teurs, ibid.                         |
| Fuentes, (le Comte de) Gouverneur de Mi-                                            |
| lan, a ordre de faire de grands prépara-                                            |
| A m or we are a series and Praying Links and                                        |

X vj

Fuente, veut surprendre Marseille,
Fuentes, (le Marquis de) Ambassadeur extraordinaire d'Espagne en France,
Furne, prise sur les Espagnols,
Furstemberg, enlevé par Grana à Cologne,
198
Furstemberg, (Guillaume, Prince de) sa liberté est demandée par le Roy de France,

210 ABRIELLE, (la belle) meurt des J convulsions. Gadilains, où habitoient ces peuples? 460 Gaëtan, Patriarche d'Antioche, va au devant du Comte de Montercy, Ambassadeur extraordinaire d'Espagne, Gages & pensions des Officiers d'Espagne retranchez du tiers. 303 Galles, (le Prince de) passe en France, 276 Galeciens, (les) peuples de Galice, autre-462 fois Royaume, Gallerie préparée sur la riviere de Bidassoa, pour l'entrevûe des deux Princesses, 34. Gand, investie par les François, 226. assiegée & prise par le Roy, ibid. Galeres des Espagnols, prises devant Gen-Garants du partage de l'Espagne, vid. 33%. Garant de la paix, le Roy d'Angleterre, 200 Garcie II. Comte de Castille, tué, 411 Garde Corse, cassée par le Pape, 164 Garde Espagnole & Allemande, à combien , reglée? 403

| •                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.                                                                                                 |
| Gardes du Roy d'Espagne, envoyez pour                                                                         |
| arrêter la Reine-Mere, 221                                                                                    |
| Garnisons pour les places conquises, réduit                                                                   |
| l'armée, 192.193                                                                                              |
| Gassion, (le Maréchal de) bat les Espagnols,                                                                  |
| Genealogie des Rois de Castille, 417                                                                          |
| Generaux des Maures, fondateurs des Royau-                                                                    |
| mes de Leon, Murcie, &c. 408                                                                                  |
| Genes, Ville Capitale de la Ligurie, 265                                                                      |
| Gentilshommes de la Chambre, leurs fonc-                                                                      |
| tions auprès du Roy, 397                                                                                      |
| Geoffroy le Velu, premier Comte de Barce-                                                                     |
| lonne: comment se doit entendre, 412                                                                          |
| Gironne, assiegée & prise par les François,                                                                   |
| 205: 306                                                                                                      |
| Gironne, affiegée par les François, 260                                                                       |
| Globe sur les armes du Roy d'Espagne, est                                                                     |
| une occasion de querelle entre les Espa-                                                                      |
| gnols & les François,  Gonçales attaque Mansfeld, lui prend la moi- tié de son bagage, & le met en fuite,  88 |
| Gonçales attaque Mansielu, iui prendia moi-                                                                   |
| Geths, (les) peuples barbares, venus du                                                                       |
|                                                                                                               |
| Nord,  Gonvernement de Tolede, donné à la Reine-                                                              |
| Mere, 224                                                                                                     |
| Gouvernemens, conferez par le Roy, sous                                                                       |
| quelles conditions?                                                                                           |
| Gouverneur de Buenos-Ayres, puni, 255                                                                         |
| Gouverneurs de Cadix & de Badajox, amis                                                                       |
| de Villa-Sierra, emprisonnez, 222                                                                             |
| Gouverneurs compris dans la reforme des                                                                       |
| penfions, 348                                                                                                 |
| Grammont, le Maréchal de ) va en Espagne                                                                      |
| demander l'Infante en mariage, 145. 146                                                                       |
| Grana, (le Marquis de ) se faisit de 40, mille                                                                |
| écus du Roy dans Cologne, 198                                                                                 |

Digitized by Google

| Grand, surnom donné à Louis XIV. 237                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grand Prieur de Vendôme, blessé à la Mar-                                             |
| faille,                                                                               |
| Grand-Veneur, ses fonctions, & ses privile-                                           |
| ges,<br>Grands d'Espagne, on ordre de lever des                                       |
| troupes à leurs dépens,                                                               |
| Gravelines, reprise par les Espagnols, 135                                            |
| Gravelines, assiegée & prile par le-Duc                                               |
| d'Orleans,                                                                            |
| Gray, prise par le Roy sur les Espagnols,                                             |
| Grenade, Inquisition subalterne, 371                                                  |
| Grisons, s'excitent des troubles, 54. & sur                                           |
| les Frontieres du Milanais, ibid. leurs ca-                                           |
| racteres naturels,                                                                    |
| Gueldres, (Province de) fait ses presens au                                           |
| Duc de Baviere,  Guerre en Hongrie, entre Mahomet III. &                              |
| Rodolphe II.                                                                          |
| Guerre des Turcs, Suedois, & Moscovites,                                              |
| contre les Polonois,                                                                  |
| Guerre déclarée aux Hollandois par le Roy,                                            |
| Guerra déclarée au Pape par le Roy, nour                                              |
| Guerre déclarée au Pape, par le Roy, pour avoir satisfaction de l'insulte faire à son |
| Ambassadeur , 164                                                                     |
| Guerre du Roy en Sicile, Flandre, Liege &                                             |
| Catalogne, contre les Espagnols, 203.                                                 |
| Guerre déclarée par la France aux Hollan-                                             |
| dois, 186. les Espagnols y entrent pour                                               |
| les Hollandois, ibid.                                                                 |
| Guise, (le Duc de) est appellé par les re-                                            |
| voltez à Naples, 124. est fait prisonnier                                             |
| à Capoue, & conduit en Espagne, 125<br>Gustave, Roy de Suede, traverse l'Alle-        |
| aminor, troy or succe, travette traffe.                                               |

DES MATIERES

magne pour secourir la ligue, 56 Enfave, Roy de Suede, passe en Allemagne, 101. se joint aux Lutheriens, & gagnent la bataille de Leipsic contre les Imperiaux, ibid.

Н

AINAUT, dévolu à Marie-Therese 1 d'Autriche, Haine, entre les François & Espagnols, combien de tems a duré? Harcourt, (le Marquis d') Ambassadeur de France en Espagne, offre au Roy une Escadre contre Montezume, Hercourt, (le Comte d') prit Turin sur les Espagnols, qui s'en étoient emparez, 114 Henry IV. tombe malade, Henry IV. marche vers Cleves avec fon armée de 40. mille hommes, Henry IV. veut dissoudre son mariage avec Marguerite de Valois, 8. Ils écrivent de concert au Pape, qui déclara le mariage Henry le Grand, fils d'Antoine de Bourbon & de Jeanne d'Albret, heritier du Royaume de Navarre, 417 Heretiques de Boheme, font sortir les · tholiques du Royaume, Heretiques, sujets à l'Inquisition, 244 Hesdin, assiegée & prise par le Roy de France, 108 Hesperie, c'est l'Espagne entiere, à cause de l'étoile Hesperus, Hetrurie, la Toscane; Florence la capitale, 465 Hollande, rétablie par les secours du Roy, 373

Hollandois, ont recours à la Maison d'Au-188 triche, & à l'Espagne, Hollandois, ordonnent à l'Ambassadeur d'Espagne de se retirer, 314 365 Hôpitaux de Madrid. Hostilitez des Espagnols sur les sujets de 258 · France . Huguenots, engagent Mansfeld dans leur parti, 84. lui promettent 12000. hommes, chevaux, &c. ibid. n'accomplissent leurs promesses, Hus, (1ean) heresiarque d'Allemagne, 46. ibid. est brûlé vif. Hussites, obtiennent permission de la communion sous les deux especes, 47. motif de cette condescendance, ib**e** 

#### I

ALOUSIE des Grands d'Espagne, cause la disgrace du Duc de Lerme, 35. se fait Cardinal. Jalousie entre Olivarez, premier Ministre d'Espagne, & le Cardinal de Richelieu. premier Ministre de France, Jaques I. Roy d'Angleterre, fils de Marie Stuard, empoisonne par Bukingan, 94.95 Jaques II. Roy d'Angleterre, se refugie en France, Jaques V. fait alliance avec la Maison d'Autriche, Jaques, (saint) Inquisition subalterne, 371 Jaques, Roy d'Arragon, donne les Isles de Mayorque & Minorque à Jaques son second fils, Ides, quels jours elles se rencontrent dans les mois, 469

| Iberie, c'est l'Espagne entiere, 463. nom de l'Ebre Iberus, ibid. 6 464  Jerôme de Prague, heresiarque, est brûlé vis, 46  Ignace de Loyola, beatissé par le Pape, 32  Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV.  82  Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, 121  Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, 461  Illustres familles d'Espagne, 398  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, 46  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi 375. & en quel tems? ibid.  Infantade, (le Due de l') signe le testament du Roy d'Espagne, 354  Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monasser, 222, 223  Inquistieur General en Arragon & Valence, 242  Inquistion, connue dans l'Europe dès le treizième siècle, 241  Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                 |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Jeanne, Reine de Naples, adopte Alfonse V Roy d'Arragón,  1berie, c'est l'Espagne entiere, 463. nom de l'Ebre 1berus,  1bid. & 464  Jerôme de Prague, heresiarque, est brûlé vis,  46  Ignace de Loyola, beatissé par le Pape, 32  Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV.  1grace, (saint) canonisé par Gregoire XV.  1llerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne,  11llergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre,  11llustres familles d'Espagne,  123  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid,  238  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ?  375. & en quel tems?  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquisteurs, (anciens) arrêtez,  11quisteurs, (anciens) arrêtez,  11quistion, connue dans l'Europe dès le trei-  21eme siecle,  221. 242  Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242. 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                | DES MATIERES.                                  |
| Roy d'Arragón,  Iberie, c'est l'Espagne entiere, 463. nom de l'Ebre Iberus,  Jerôme de Prague, heresiarque, est brûlé vis,  46  Ignace de Loyola, beatisé par le Pape, 32  Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV.  82  Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne,  Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre,  Illustres familles d'Espagne,  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid,  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à  375. & en quel tems?  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere,  222, 223  Inquistreur General en Arragon & Valence,  242  Inquistreurs, (anciens) arrêtez,  Inquistreurs, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242, 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Iberie, c'est l'Espagne entiere, 463. nom de l'Ebre Iberus, ibid. 6 464  Jerôme de Prague, heresiarque, est brûlé vis, 46  Ignace de Loyola, beatissé par le Pape, 32  Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV. 82  Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, 121  Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, 461  Illustres familles d'Espagne, 398  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, 46  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi 375. & en quel tems? ibid.  Infantade, (le Due de l') signe le testament du Roy d'Espagne, 354  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere, 222, 223  Inquistieur General en Arragon & Valence, 242  Inquistion, connue dans l'Europe dès le treizième siècle, 241  Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                 | Roy d'Arragón, 424                             |
| l'Ebre Iberus, ibid. & 464  Jerôme de Prague, heresiarque, est brûlé vis, 46  Ignace de Loyola, beatissé par le Pape, 32  Ignace, (faint) canonisé par Gregoire XV. 82  Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, 121  Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, 461  Illustres familles d'Espagne, 398  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, 46  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi 375. & en quel tems? ibid.  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, 354  Infantesie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere, 222. 223  Inquisteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquisteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquistion, connue dans l'Europe dès le treizième siècle, 241  Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                   | Iberie, c'est l'Espagne entiere, 463. nom de   |
| Ignace de Loyola, beatifié par le Pape, 32 Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV.  82 Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, 121 Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, 181 Illesses familles d'Espagne, 198 Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238 Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, 164 Infantade, (Conseil Royal des) par qui établi 2 375. & en quel tems? 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l'Ebre Iberus, ibid. 6 464                     |
| Ignace de Loyola, beatifié par le Pape, 32 Ignace, (saint) canonisé par Gregoire XV. 82 Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, Illustres familles d'Espagne, Illustres faites par les heretiques dans le France à la Cour de Madrid, Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems? Infantade, (le Due de l') signe le testament du Roy d'Espagne, Illustres de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei zième siecle, Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? | Jerôme de Prague, herestarque, est brûlé vif,  |
| Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, Illustres familles d'Espagne, Illustres rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238 Intendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ? 375. & en quel tems? Infanteade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'eur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monassere, 222. 223 Inquistreurs, (anciens) arrêtez, Inquistreurs, (anciens) arrêtez, Inquistrion, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, Inquistrion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243 Inquistrion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                               | Januare de Toyola henrifié non la Dana         |
| Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Espagne, Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoise près de l'Ebre, Illustres familles d'Espagne, Illustres rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238 Intendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ? 375. & en quel tems? Infanteade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'eur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monassere, 222. 223 Inquistreurs, (anciens) arrêtez, Inquistreurs, (anciens) arrêtez, Inquistrion, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, Inquistrion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243 Inquistrion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                               | Ignace, (faint) canonifé par Gregoire XV.      |
| pagne, Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoile près de l'Ebre, Illustres familles d'Espagne, Illustres faites par les heretiques dans le France à la Cour de Madrid, Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohème, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems? Ibid. Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'eur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, Inquisiteur General en Arragon & Valence, 242. Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                  | 82                                             |
| pagne, Illergetes, (les) occupoient la Province Tarragonoile près de l'Ebre, Illustres familles d'Espagne, Illustres faites par les heretiques dans le France à la Cour de Madrid, Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohème, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems? Ibid. Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'eur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, Inquisiteur General en Arragon & Valence, 242. Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                  | Illerda, assiegée & prise par le Roy d'Es-     |
| ragonoise près de l'Ebre,  Illustres familles d'Espagne,  398  Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid,  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems?  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquistreur General en Arragon & Valence,  242  Inquistreurs, (anciens) arrêtez,  348  Inquistrion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242. 243  Inquistrion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pagne, 121                                     |
| Illustres familles d'Espagne,  Joseph Jamunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid,  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems?  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit;  leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez,  148  Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle,  149  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  241. 242  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Illergetes. (les) occupoient la Province Tar-  |
| Immunitez rendues aux Ambassadeurs de France à la Cour de Madrid, 238 Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême, Indes, (Conseil Royal des) par qui établi 375. & en quel tems? Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, 354 Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere, 222, 223 Inquistreur General en Arragon & Valence, 242 Inquistreurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquistreurs, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243 Inquistrion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ragonolle pres de l'Ebre, 461                  |
| France à la Cour de Madrid,  Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi à 375. & en quel tems?  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquisiteurs General en Arragon & Valence,  242  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez,  148  Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle,  149  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242. 243  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jungres rammes d'Espagne, 398                  |
| Incendies faites par les heretiques dans le Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ?  375. & en quel tems?  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquisiteurs General en Arragon & Valence,  242  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez,  11 aquisition, connue dans l'Europe dès le treizième siècle,  241  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242. 243  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Royaume de Bohême,  Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ?  375. & en quel tems? ibid.  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, 354  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa, Sierra dans un Monastere, 222. 223  Inquistreur General en Arragon & Valence, 242  Inquistreurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquistrion, connue dans l'Europe dès le treizième siècle, 241  Inquistrion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243  Inquistrion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 375. & en quel tems?  Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend'leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere,  222. 223  Inquisiteur General en Arragon & Valence,  242  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez,  348  Inquisition, connue dans l'Europe dès le treizième siècle,  241  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé?  242. 243  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Royaume de Bohême . 46                         |
| Infantade, (le Due de l') figne le testament du Roy d'Espagne, 354 Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere, 222. 223 Inquisteur General en Arragon & Valence, 242 Inquisteurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquistion, connue dans l'Europe dès le treizième siecle, 241 Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243 Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indes, (Conseil Royal des) par qui établi ?    |
| du Roy d'Espagne,  Infanterie de Mansseld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, 222. 223  Inquisteur General en Arragon & Valence, 242  Inquisteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siècle, 241  Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243  Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375. & en quel tems? ibid.                     |
| Infanterie de Mansfeld mise en déroute par les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid. Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-Sierra dans un Monastere, 222. 223 Inquisteur General en Arragon & Valence, 242 Inquisteurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquistion, connue dans l'Europe dès le treizième siecle, 241 Inquistion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242. 243 Inquistion, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Infantage, ( to Due as t ) ngne te tettament   |
| les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit; leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, 222, 223  Inquisiteur General en Arragon & Valence, 242  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, 241  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infanterie de Mansfeld mile en déroute par     |
| leur prend leur artillerie & bagage, ibid.  Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, 222, 223  Inquisiteur General en Arragon & Valence, 242  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348  Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, 241  Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243  Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | les Espagnols, 89. Gonçales les poursuit ;     |
| Innocent X. le plaint qu'on avoit pris Villa- Sierra dans un Monastere, 222, 223 Inquisiteur General en Arragon & Valence, 242 Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- zième siecle, 241 Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242, 243 Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leur prend leur artillerie & bagage, ibid.     |
| Inquisiteur General en Arragon & Valence,  242 Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquisition, connue dans l'Europe dès le treiziéme siecle, 241 Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innocent X. se plaint qu'on avoit pris Villa-  |
| Inquisireurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquisirion, connue dans l'Europe dès le treiziéme siecle, 241 Inquisirion, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisirion, en quel tems,& par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sierra dans un Monastere, 222. 223             |
| Inquisiteurs, (anciens) arrêtez, 348 Inquisition, connue dans l'Europe dès le treiziéme siecle, 241 Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisition, en quel tems,& par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del>                                   |
| Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei-<br>zième siecle, 241<br>Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce<br>tribunal est composé? 242.243<br>Inquisition, en quel tems,& par quel Roy ce<br>tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| ziéme fiecle, 241 Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce tribunal est composé? 242.243 Inquisition, en quel tems,& par quel Roy ce tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inquisition, connue dans l'Europe dès le trei- |
| Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce<br>tribunal est composé? 242.243<br>Inquisition, en quel tems,& par quel Roy ce<br>tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ziéme fiecle, 241                              |
| Inquifition, en quel tems,& par quel Roy ce<br>tribunal a été établi? 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inquisition, de quel nombre d'Officiers ce     |
| tribunal a été établi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tribunal est composé? 242.243                  |
| Intructions one Philippe III denne 3 fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inquisition, en quel tems, & par quel Roy ce   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instructions que Philippe III. donne à ses     |

| enfans, 61. Il exhorte les assistans à obéir                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| à l'Eglise, 62. il reçoit l'habit du Tiers                          |
| Ordre, & meurt, 63                                                  |
| Insubne, pays de la Gaule Cifalpine, 465                            |
| Interdit publié par ordre de l'Archevêque de                        |
| Valence, 247                                                        |
| Invalides établis, 199                                              |
| Investiture de Milan, donnée par Charlequint                        |
| à Philippe I I. 428                                                 |
| Jonetion du Royaume de Leon, à celui de                             |
| Castille: par qui faite; & comment? 417                             |
| Josus Vans Bruning, insulte le Roy par une                          |
| devife, 188                                                         |
| Jouan d'Autriche, (don) est appellé à Ma-<br>drid par le Roy, 208   |
| drid par le Roy, 203 P180, affiegée & prife par le Roy für les Ef-  |
| pagnols,                                                            |
| Ise de S. Christophle, prise & pillée par les                       |
| Anglois & Hollandinis, 236                                          |
| Ises Acores, reconnoissent le Duc de Bra-                           |
| gance pour Roy de Portugal, 113                                     |
| Ises de Mayorque & de Minorque, conquises                           |
| fur les Maures par Jaques Roy d'Arragon,                            |
| 424                                                                 |
| Istos de Mayorque, jointes à la Couronne de                         |
| Castille, 425                                                       |
| Italie, (Conseil supreme d') qui l'a créé?                          |
| - 380. De quel nombre d'Officiers il est com-                       |
| pofé? ibid.                                                         |
| Jubilez: Par quelle permission peuvent être                         |
| imprimez?                                                           |
| Juges (Tribunal des ) de la Cour: fon ancien-                       |
| neté, 384                                                           |
| Juifs chasses de l'Autriche, 167                                    |
| Junite Royalle: De quel nombre d'Officiers elle est composée?       |
| elle est composée?  [sustion: ce que c'est ? 383. Par qui établie ? |
| Import . Ce dire a ere : \$ 03 o r ut day cestotic :                |

DES MATIERES.

ibid. Sa Jurisdiction. ibid.

Jurisconsultes affemblez pour leur avis sur le droit à la Couronne,

Jurisconsultes Espagnols assemblez, & pour quel motif?

Jurisdiction de l'Inquisition d'Espagne, son étendue,

Jurisdiction du Conseil d'Arragon, où s'étend. 374. De quel nombre d'Officiers il est composé?

Jurisdiction du Sénéchal de Madrid, sur combien de Villes s'étend-t'elle?

392

#### K

K EISEILOUTER, assiegée & prise par M. le Dauphin, 275

#### · I

AGOS: déroute de l'armée navale des Alliez, 299, 300 Lances: Combien l'ordre de Callatrava en doit fournir au Roy? 373. & combien l'ordre d'Alcantare en doit fournir? 374 Landrecy, prise par l'Archidue Ecopold, 122

Landracy, reprise par le Roy en pérsonne

fur les Espagnols; 146

Langue Esclavone: en quels pays elle est en usage?

46

Landgrave de Hesse d'Armstat, va commander en Catalogne pour le Roy d'Espagne,

Les Cortes: ce que c'est? 383, par qui elle a été établie? ibid. Sa Jurisdiction, ibid. Leganez, (le Marquis de) assiegé dans Bar-

| celone par les Espagnols rebelles,      | 17T     |
|-----------------------------------------|---------|
| Lens, prise par l'Archiduc Leopold,     | E 2 6   |
| Leon: Royaume au lieu d'Oviedo,         | 412     |
| Leon: (Rois de) combien il y en a eu    |         |
| combien de tems ce Royaume a duré       | 2 412   |
| Leopold, (Archiduc) nommé Gouver        | neur    |
| des Pays-Bas, & Generalissime des       | trou-   |
| pes,                                    | 122     |
| Leopold, (Empereur) donne la Cour       |         |
|                                         | 0. 451  |
| Leopold Archidac, prend Courtray,       | 126     |
| Lerida, abandonnée aux Espagnols, ca    |         |
|                                         | I. I22  |
| Lerida ouvre ses portes aux François,   |         |
| Lerme Cardinal, veut aller à la Cour. L | e Roy   |
| lui défend,                             | 67      |
| Lerme, (le Duc de) premier Ministre     | ďEſ-    |
| pagne, se fait Cardinal,                | 26      |
| Lerme, (le Duc de) Gouverneur de l'I    | nfant,  |
| difgracié,                              | 35      |
| Lerme, (Cardinal de) pour sauver sa     | ruine   |
| a recours au credit de l'Infant,        | 2. au   |
| Comte de Lemos, &c. ibid. à l'Arc       |         |
| que de Tolede, qui s'en excuse. il      | id. G   |
| 43. Il reçoit ordre de se retirer,      | ibid.   |
| Lettres du Roy d'Espagne au Roy de      | Fran-   |
| ce,                                     | 147     |
| Lettre de la Reine d'Espagne, & des Gr  | ands,   |
| écrite à Louis XIV.                     | 452     |
| Lettre du Roy au Pape,                  | 274     |
| Levées de troupes par l'Empereur con    | tre les |
| rebelles,                               | _ 49    |
| Leuze, lieu de bataille gagnée par les  |         |
| çois,                                   | ~ ,289  |
| Liche: (le Marquis de ) envoyé Amba     |         |
| du Roy d'Espagne à Rome,                | 212     |
| Liege, assiegée par les Espagnols, sou  | us pré  |

| DES MATIERES.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| texte de protection contre les François,                                                 |
| font prévenus, 202                                                                       |
| Ligue Evangelique: qui en est le chef? 51.                                               |
| 52                                                                                       |
| Ligue des Hollandois avec l'Angletetre, &                                                |
| la Suede, 177, 178                                                                       |
| Ligue des Espagnols avec le Prince d'Oran-                                               |
| .ge, 194                                                                                 |
| Ligue des Ducs d'Orleans, de Bouillon, du                                                |
| Marquis de Cinq-Mars, découverte, 116.                                                   |
| * 117                                                                                    |
| Ligue de l'Empereur, du Roy d'Espagne, &c.<br>contre la France, 266. 267                 |
| Ligue du Roy d'Espagnè avec le Pape, l'Em-                                               |
| percur, &c. 263                                                                          |
| Ligurie, în'est pas du corps de l'Espagne;                                               |
| Genes est sa capitale, 264. 265                                                          |
| Lima ville, ses dommages par un tremble-                                                 |
| ment de terre, 273                                                                       |
| Lima: Inquisition subalterne, 371                                                        |
| Limbourg, (Province de) fait ses presens au                                              |
| Duc de Baviere, 291                                                                      |
| Link, pris par le Marêchal de Gassion, 121                                               |
| Lipari (le Pere) Jesuite, complote avec son                                              |
| frere contre les François, 206, 207                                                      |
| Longueval, est fait Mestre de Camp General                                               |
| des troupes de l'Empereur, 49                                                            |
| Lorraine, cedée au Dauphin, 351                                                          |
| Lorraine, (le Duc de) cabale contre le Roy<br>de France, 180. 181, qui lui prend la Lor- |
| raine & le Duché de Bar, ibid.                                                           |
| Lorraine ravagée pillée par Mansfeld, 85                                                 |
| Lorraine, (le Duc de) ravage la Champa-                                                  |
| gne, los                                                                                 |
| Louvain, fait ses presens au Duc de Baviere,                                             |
| 291                                                                                      |
| Toi avi défend de aunie un Grand de Cal                                                  |

tille sans lui en dire la cause. Loz-Reyes Archevêché, Capitale du Perou, fes revenus. 406 Lus, (S. Jean de) lieu marqué pour faire l'échange du double mariage, 34 Lusace, en quel pays est située? 46 Lusitanie, quel Royaume c'est; & où il est Situé ? Luxembourg, (le Duc de ) créé Marêchal de France, 205 Luxembourg, (le Duc de) bat les Alliez à Leufe. 189 Luxembourg, (le Duc de) fait lever le siege de Charleroy, 218 Luxembourg, (le Duc de ) défait l'armée des Alliez à Nerwinde, 301 Luxembourg, assiegée par le Roy de France. Lux, (le Baron de) confident de la conspiration de Biron, obtient son abolition, 19 Luz, (S. Jean de) lieu où l'Infante d'Espagne fut reçûe, 148. y est habillée à la Françoile, 155 M

ACHINE infernale des Espagnols, attachée, creve sans effet, Madrid, ville couronnée; par quelle conceffion? 392 Magazin des Hollandois à Tabago, brûlé par une bombe, Magellan, (Ferdinand) a conquis les Isles Philippines, Magistrati, punissoient les Hereriques, 241 242 Mainfroy, usurpe la Sicile, & empoisonne

## DES MATIERES.

| = = 0 MINI I I I I I I I I I I I I I I I I I                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Conrad, 422. 422                                                      |
| Mariage de Henry de Bourgogne avec The-                               |
| rasie, fille naturelle d'Altonse VI. Roy de                           |
| Castille, 421                                                         |
| Mariage de Henry de Souabe, avec Conffan-                             |
| ce, Religieuse prosesse, fille & heritiere                            |
| de Roger I. Roy de Sicile, 422                                        |
| Mariage de Philippe le Hardi avec Isabelle                            |
| d'Arragon,                                                            |
| Mariage du Roy d'Angleterre avec l'Infante                            |
| de Portugal, 263                                                      |
| Mariage de Raimond Beranger avec Petro-                               |
|                                                                       |
| nille, Reine d'Arragon, 412  Mariage de Marie-Therese d'Autriche avec |
|                                                                       |
| Louis XIV. Roy de France, 418                                         |
| Mariage d'Alfonce III. Roy de Portugal,                               |
| avec Beatrix fille de Castille, 422                                   |
| Mariage de Raimond de Bourgogne, avec                                 |
| Urraque, fille & heritiere d'Alfonce Roy                              |
| de Castille & de Leon, 418                                            |
| Mariage de Charles de Bourbon, avec Fran-                             |
| çoise d'Alençon, fille de Marie de la Cer-                            |
| da, 438                                                               |
| Mariage de Feri de Lorraine, avec Yolande                             |
| d'Anjou, 440                                                          |
| Mariage de Charles VII. Roy de France,                                |
| avec Marie d'Anjou, 441                                               |
| Mariage de Charles Comte d'Alençon, avec                              |
| Marie de la Cerda, 438                                                |
| Mariage d'Antoine de Bourbon, avec Jeanne                             |
| d'Albret, 417                                                         |
| Marie de Medicis épouse Henri IV. 9                                   |
| Marie Stuard, la prison, & la mort, 21                                |
| Marquisat de Saluce, enclavé dans le Pié-                             |
| mont, 7. devoit être restitué à la France,                            |
| fuivant le Traité, ibid, Le Duc de Savoye                             |
| vient en France pour en éluder la restitu-                            |
|                                                                       |

| tion. ibid. Nouvelle guerre rallumée à ce     |
|-----------------------------------------------|
| fujet, ibid.                                  |
| Marsaille: Bataille où Jes François battent   |
| le Duc de Savoye, 301                         |
| Mascarades de Vailladolid, 156. 157           |
| Mascarade faite à Madrid, au sujet du ma-     |
| riage du Roy . 232                            |
| Massacres faits par les heretiques dans le    |
| Royaume de Bohême, 46                         |
| Mastricht, investie par les François, 197. &  |
| prife par capitulation. 198                   |
| Mathias Empereur, veut remettre l'Empire      |
| à les freres,                                 |
| Maures chassez de l'Espagne, se retirent en   |
| Afrique, 38                                   |
| Mausolee de M. de Turenne à S. Denis, 204     |
| Maximes, &c. Livre désavoué par l'Arche-      |
| vêque de Cambrai, 345. 346                    |
| Mayence, assiegée & prise par M. le Dau-      |
| phin, 275                                     |
| Mazaniel, (Thomas) auteur d'une sedition      |
| à Naples, 123. 124. se fait chef, ibid.       |
| Mazarin Cardinal, est fait premier Ministre   |
| par la Reine Regente, 119, 120                |
| Medailles offengantes, 187                    |
| Medecins du Roi d'Espagne, le font aller à    |
| Tolede, 334. revient à Madrid après qua-      |
| tre mois, ibid. retombe malade, 335           |
| Medecins, entre les mains de quel Officier    |
| ils prêtent le serment, 396                   |
| Mediation offerte par l'Empereur au Roi d'Es- |
| pagne, Anglois, & Hollandois, 314             |
| Medicis. (Alexandre de ) fût élu Pape, 27     |
| Medina-Celi, ('le Duc de) est mis dans le     |
| Confeil du Roi d'Espagne, 209                 |
| Medina-Celi, (le Duc de) arrête le Marquis    |
| de Villa-Sierra, 223                          |
| Medina-                                       |

| Tome VIII.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mandarins de Siam envoyez en France,                                          |
| Mancanarez débordé, 248                                                       |
| cence, • 310                                                                  |
| saint Viatique, ibid. revient en convales-                                    |
| Maladie du Roi d'Espagne, 319. Il reçoit le                                   |
| Mal contagieux en Espagne, 250<br>Maladie du Roi d'Espagne, 319. Il reçoit le |
| traniporté, 416                                                               |
| Maisons où le Royaume d'Arragon a été                                         |
| cence, 366.367                                                                |
| Maisons Royales de Madrid : leur magnifi-                                     |
| Maisons Royales de la Jurisdiction de la Jun-<br>te: le nombre, 383.384       |
| rivieres, 248, 249                                                            |
| Maisons abbatues par les débordemens des                                      |
| lone , 323                                                                    |
| Mailli, Maréchal de Camp, investit Barce-                                     |
| dépendance ibid.                                                              |
| emploi, ibid. quels Officiers sont de sa                                      |
| Mayor-dome-Mayor, ses privileges, 395 son                                     |
| Mayor-dome, leurs appointemens, 402. 40;                                      |
| troupes; & meurt en chemin, ibid.<br>Mets. ravagé & pillé par Mansfeld, 85    |
| gue ; vent passer en France pour lever des                                    |
| protection du Duc; ibid. le Duc va à Pra-                                     |
| Gouverneur d'Albe-Royale se met sous la                                       |
| le veut mettre dans ses interêts. ibid. Le                                    |
| verneur de Camile, 12. 13. Mahomet III.                                       |
| Royale, 12. fait couper la tête au Gou-                                       |
| mée de Rodolphe, prend d'assaut Albe-                                         |
| Mercœur, (le Duc de) Volontaire dans l'ar-                                    |
| de Catalogne, 271                                                             |
| ment du Roi d'Espagne, 354<br>Melgar, (le Comte de) est fait Gouverneur       |
| Medina-Sidonia, (le Duc de) figne le Testa-                                   |
| pagne, 239                                                                    |
| Medina-Celi, est fait premier Ministre d'Es-                                  |
| DES MATIERES.                                                                 |
| DES MATIERES.                                                                 |

Mandement de M. l'Archevêque de Cambray. pour proscrire son Livre, &c. Manheim, assiegée & prise par M. le Dauphin, 275. Ses fortifications rasées, ibid. Manifeste du Roi sur les droits de la Reine, 178 Manifeste des Catholiques de la Valteline. au Duc de Feria Gouverneur de Milan. 58. 59. Ordre à ce Duc d'envoyer des troupes à la Valteline; ibid. il se plaint de ce que Venise prend le parti des heretiques, ibid. Mansfeld ravage la Lorraine, Mantoue, (le Duc de) allié de la France. 99. Le Roi va à son secours, Mantone, (la Duchesse de) Gouvernante. de Portugal, refugiée dans un Monastere, III. II3 Marannes, sujets à l'Inquisition, Marchands qui fournissent chez le Roi, à combien reglez? 403 Mardik, assiegé & pris par le Maréchal de Gassion. **I2**I Maréchaux des Logis : entre les mains de quel Officier ils prêtent serment, 396 Mariage de Philippe III. avec Marguerite d'Autriche, quand fut conclu? Marguerite d'Autriche, Reine d'Elpagne, accouche d'un Prince. Mariage de Louis XIII. engage la Reine Regente à aller sur la Frontière. 44. Difficulté de revenir à Paris. ibid\_ Mariage du Dauphin de France avec Anne d'Autriche, Mariage de l'Archiduc Albert avec la sœut de Philippe III. Mariage du Duc d'Orleans avec la Pria-

| DES MATIERES.                                                    |
|------------------------------------------------------------------|
| cesse fille de l'Electeur Palatin, 182.                          |
| Mariage de Charles Prince de Galle avec                          |
| l'Infante d'Espagne. 87                                          |
| Mariage de Marie-Therese d'Autriche avec                         |
| le Roi de France, 144                                            |
| Mariage du Roi d'Espagne avec Marie-An-                          |
| toinetre, fille de l'Empereur, 209                               |
| Mariage du Roi d'Espagne avec Marie-                             |
| Anne Palatine, fille du Duc de Neubourg,                         |
| 180                                                              |
| Mariage du Roi d'Espagne avec la fille du                        |
| Duc d'Orleans, 231<br>Mariage de l'Empereur avec la Princesse de |
| Mariage de l'Empereur avec la Princelle de                       |
| Neubourg, Mariage du Prince Charles de Lorraine                  |
| Mariage du Prince Charles de Lorraine                            |
| avec la Reine Douairiere de Pologne, 227.                        |
| Mariage du Prince d'Orange avec la fille du                      |
| Duc d'Yorck, 224                                                 |
| Mariages du Duc de Savoye avec l'Infante                         |
| de Portugal,                                                     |
| du Roi de Suede avec la Princelle                                |
| de Dannemark. ibid:                                              |
| de Monseigneur le Dauphin avec la                                |
| Princesse de Baviere . ibid:                                     |
| du Prince de Conty avec Mademoi-                                 |
| felle de Blois , ibid.                                           |
| Mariage du premier Infant d'Espagne avec                         |
| Isabelle, fille d'Henri IV. 32                                   |
| Mariage de M. le Duc de Bourgogne avec                           |
| Marie-Adelaide de Savoye, 318. 331                               |
| Mariage de Raimond IV. Comte de Barce-                           |
| lonne avec Douce de Provence, 412.413                            |
| Mariage du Roi des Romains, avec la Prin-                        |
| ceffe d'Hanover 5 346                                            |
| Mariage de Philippe Archiduc, avec Jeanr                         |
| fille de Ferdinand,                                              |
|                                                                  |

Mariage de Ferdinand V. Roi d'Arragon, avec Isabelle Reine de Castille & de Leon. 423 Marie-Anne d'Autriche, Reine d'Espagne, mere de Charles I I. est Regente, 171. 172 Mets, assiegé par le Roi, Mœurs & caracteres de Philippe III. 63 Mœurs des Dames Espagnoles, 262. 36 2. Mœurs du Comte d'Olivarez, premier Ministre d'Espagne, Meilleraye, (le Marquis de la) est fait Maréchal de France à la prise de Hesdin, 108 Meilleraye, (le Maréchal de la) défait l'armée de spagnols près Arras, Merargues, Gentilhomme Provençal, surpris en conspiration, a la tête tranchée, 24.25 Mexique : par qui découvert & conquis. 426 Mexique: Inquisition subalterne, Milan, cedé par le partage au fils de l'Em-338. pereur. Milan, donné par le parrage au Duc de Lorraine, 351 Mines d'or aliénées : combien produisent au Roi? Ministres Executeurs des ordres des Inquisiteurs, combien? 374 Molinos, (Michel) Chef des Quietiftes, est condamné à Rome, 344 345 Monarchie d'Espagne dévolue au Duc de Berri, & en quel cas ? 355. dévolue à l'Archiduc d'Autriche, & en quel cas? Monk est fait Connétable d'Angleterre par Charles II. Mons assiegée & prise par le Roi, 287. 288

| DES MATIERES.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mons investie par les François, 226                                                 |
| Montagne de Pizarra, renversée, 250                                                 |
| Montalte, (le Duc de) est fait Gentilhomme                                          |
| de la Chambre, 209                                                                  |
|                                                                                     |
| Montmelian, affiegé & pris par le Roi, 285                                          |
| Monterey, (le Comte de est envoyé Ambas-<br>fadeur à Rome; 82. le Pape le fait man- |
| radeur a Rome; 82. le Pape le l'air man-                                            |
| ger à sa table, ibid.                                                               |
| Monterey, (le Comte de) Gouverneur des                                              |
| Pays-Bus Espagnols, se lie avec le Prince                                           |
| d'Orange pour s'opposer à la France,                                                |
| 190                                                                                 |
| Monterey attaque les François en Roussillon.                                        |
| 219. Les Espagnols sont battus, tuez, &                                             |
| prilonniers, ibid.                                                                  |
| Montezume, Viceroi de Mexique, se souleve                                           |
| contre le Roi,                                                                      |
| Montmidy prise par le Maréchal de Châtillon,                                        |
| 109                                                                                 |
| Montmorency, (le Maréchal de ) fait la guer-                                        |
| re au Roi; 102. est condamné à la mort,                                             |
| ibid.                                                                               |
| Montmouth prend les armes contre le Roi                                             |
| d'Angleterre, 264 se fait declarer Roi,                                             |
| ibid. est pris déguisé, 265. décapité, ibid.                                        |
| Montpellier, (Comté de) possedé par la Mai-                                         |
| fon d'Arragon, 44r                                                                  |
| Montpellier: comment est entré dans la Mai-                                         |
| fon d'Arragon? 444. & après aux Rois de                                             |
| France? ibid.                                                                       |
| Moravie : en quel pays est située? 46                                               |
| Mortare, (le Marquis de) est fait Gentil-                                           |
| homme de la Chambre, 209                                                            |
| Mort du Pape Innocent XII. 358                                                      |
| Mort du Pape Leon XI. 27                                                            |
| Mort du Pape Gregoire XV. 92                                                        |
| Mors du Pape Innocent XI. 279                                                       |
|                                                                                     |

Y iij

| Advantage Dame Clausers STTT 1         |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mort du Pape Clement VIII.             | 20            |
| Mort de Clement X. âgé de 87. ans,     | . 2I Z        |
| Mort de Henri IV. assassiné par Ravail | llac's        |
| d'Angoulême,                           | 37            |
| Mort de Louis XIII. 118. ses vertus,   | ibid.         |
| Mort de Marie de Medicis, mere du      |               |
| 118                                    |               |
| Mort d'Anne d'Autriche mere de Louis   | XIV.          |
| Regente du Royaume,                    | 169           |
| Mor: de Marie-Therese d'Autriche 1     |               |
|                                        |               |
| de France, 256. ses vertus & sa pieté  |               |
| Mort du Marquis de Cinq-Mars,          | 117           |
| Mort de Madame la Dauphine,            | 28 E          |
| Mort de M. de Turenne,                 | 204           |
| Mort de Louis de Bourbon Prince de     | Con-          |
| dé,                                    | 169           |
| Mort du Duc de Longueville,            | 192           |
|                                        | ge de         |
|                                        | 2, 123        |
| Mort du Marquis de Louvois,            | 288           |
| More du Maréchal de Luxembourg,        |               |
| 308                                    | 5-7-          |
| Mort de Marie d'Autriche,              | 22            |
| Mort de Marguerite d'Autriche Reine    |               |
| Mort de Mai guerne de Autriche Reine   | G ET-         |
| pagne, 31. ses vertus & sa charité     |               |
| les pauvres,                           | ibid.         |
| Mort de Charles Archiduc d'Autriche    |               |
| Mort d'Elisabeth Reine d'Espagne, fil  |               |
| Henri IV.                              | 165           |
| Mort de la Reine d'Espagne, mere du    | Roi,          |
| 314. 315                               |               |
| Mort du Cardinal Cibo,                 | . 358         |
| Mort de Spinola,                       | 101           |
| Mort du Duc de Veimar,                 | 109           |
| Mort du Prince Electoral de Baviere,   | 339           |
| Mort de Dom Balthasar-Charles,         | 355<br>366    |
| Mort de Dom Jouan d'Autriche, 23       |               |
| MOST OF DOM JOHNING VARIATIONS 23      | <b>29 434</b> |

| DES MATIERES.                           |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Mort de Dom Philippe Prosper, Infant d' | Rf.      |
| Dagic .                                 |          |
| Mort de l'Archiduc. 73. Le Roi d'Espas  | zne      |
| - Continue le Couvernement à l'Intran-  | te .     |
| veuve de l'Archiduc                     | nid.     |
| Mort de Charles II. Roi d'Espagne       | 60       |
| Wall to de Pologne                      | 328      |
| Mor: de la Reine de Portugal            |          |
| wy un Koi de Suede, mediateur de la n   | 21       |
| de Riiwick                              |          |
| Mort d'Henriette d'Angleterre, femme    | de       |
| * "IIIPPE de France. The total          | 182      |
| 101 ort du Roi de Siam.                 | 281      |
| Work de Philippe III. Roi d'Espagne     | 63       |
| work de la Reine d'Elpagne . 277.       |          |
| Mort de l'Imperatrice Marie-Margueri    | te .     |
| 107.                                    | ω,       |
| Mort de l'Empereur Ferdinand II.        | 105      |
| MOTE Of L'Empereur Mathiae              | so       |
| Mort de Philippe IV. Roi d'Espagne.     | 165      |
| mort du Koi d'Angleterre.               | 263      |
| Mort de Cromwel.                        | ***      |
| Mort de Jaques I. Roi d'Angleterre, 81. | Sec      |
| incours, ibid. Charles I. in incode: if | id.      |
| ses sujets le font mourir,              | 82       |
| Mort d'Elisabeth Reine d'Angleterre     | lon      |
| $\sim$ age $\propto$ ion regne,         | id.      |
| Mort de Gaston de France.               | 140      |
| Mort de Jean Guillaume Duc de Cleves,   | 212      |
| Morr de la Princelle d'Orange.          | 08       |
|                                         | 264      |
|                                         | 282      |
| Mort de Cussy, Gouverneur de S. Dom     | in-      |
| gue,                                    | 286      |
| Mort de Ruyter, Amiral des Hollando     |          |
| 205                                     | <b>,</b> |
| Mart de Maranial                        | 124      |
|                                         |          |

| TABLE                             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Mort du Cardinal de Richelieu;    | 117. les ca- |
| racteres de son esprit,           | ibid.        |
| Mort du Cardinal Mazarin, 160. ca | aracteres de |
| fon eforit, ibid for morners.     | 161          |

. fon esprit, 16 F Mort du Comte de Soissons, 116 Mort du Comte de Schomberg. 302

Mort du Comte de Tilly, General de l'armée Imperiale,

Mort de Wirth, & de son frere, 194 Mort du Chevalier Colbert. 279 Mort du Pere Lipari Jesuite, & de son frere,

208 la Motte Hondancour est envoyé en Catalogne, 115, est fait Maréchal de France, ibid.

Morifs qui attirent Mansfeld en France, 84 Morifs du Testament du Roi d'Espagne, 355 Mulets d'équipages, à combien reglez ? 403 Munster, (l'Evêque de ) son progrès en Hollande; 173. rend le pays qu'il avoit pris,

ibid. Marailles de Malaga, renverfées par le trem-

blement de terre, 249 Musiciens : leurs gages , 403

#### N

ISSANCE de Don Balthafar-Char-Naissance de Don Ferdinand-Thomas, Infant d'Espagne, 168 Naissance de Monseigneur le Dauphin, Naissance de Monsseur, Duc d'Orleans, 114 Naissance de Don Philippe Prosper, Infant d'Espagne, Naissance de Charles II. Roi d'Espagne, . 168

| DES MATIERES.                                            |
|----------------------------------------------------------|
| Naissance de Marie, Infante d'Espagne, 166               |
| Naissance du Duc de Bourgogne, 255, 256                  |
| Naissance de Charles II. fils de Philippe IV.            |
| Roi d'Espagne, 162                                       |
| Naissance de Marie-Marguerite, Infante d'El-             |
| pagne. 167. Elle épousa l'Empereur Leo-                  |
| pold, ibid.                                              |
| Naissance de Marie-Therese d'Autriche, fille             |
| de Philippe IV. Roi d'Espagne, 107                       |
| Naissance de Louis XIV. 107                              |
| Naissance du premier Infant d'Espagne, 29                |
| Naissance de Philippe III. 63                            |
| Naissance de Louis XIII. fils aîné de Henri              |
| IV.                                                      |
| Naissance d'Anne d'Autriche, qui fut Reine               |
| de France,                                               |
| Naissance de la Princesse Marie, & des In-               |
| fants Charles & Ferdinand, 30                            |
| Namur, investie par les François, 226                    |
| Namur, reprise par les Espagnols & alliez,               |
| 2.12. 214                                                |
| Namur, (Province de) fait ses presens au Duc de Bayiere, |
| Duc de Baviere, 291                                      |
| Namur, dévolu à Marie-Therese d'Autriche.                |
| Naples, affligé par des orages, 248                      |
| Napolitains loulevez, 122                                |
| Navailles, (le Duc de) créé Maréchal de                  |
| France, 205                                              |
| Navarre, (Maison de) quand a commencé?                   |
| 410                                                      |
| Navarre: Royaume usurpé par Ferdinand lo,                |
| Catholique, & comment? 5. La restitution                 |
| recommandée par Philippe II. aux heri-                   |
| tiers de Jean d'Albret, ibid.                            |
| Negotians François en Espagne: leurs essets              |
| faiss, 258                                               |
| Noporisme, holi par Innocent XI. 211. 212                |

Digitized by Google

Nèrvoinde: lieu où le Duc de Luxembourge bat les Alliez, 301 Nevers, (le Duc de) s'oppose au passage des Huguenots & de Mansseld, 85 Neveu du Pape, envoyé à Aix-la-Chapelle pour autoriser le Traité de paix, 179 Nice, assiegée & prise par le Roi, 285 Nice, prise par les François, 288, 289 Nimegue: Ville choisie pour traîter la paix, 280

Nosilles, (le Duc de) bat les Espagnols sur les bords du Ter; prend le General de la cavalerie Espagnole, ibid.

Noailles, (le Duc de.) affiege Roses par terre,

Nom de Henri, malheureux aux Rois de France; 97. celui de Jaques, de mauvais préfage aux Rois d'Angleterre, ibid. Nones Quels jours elles se rencontrent dans les mois?

Notaires de Tolede, dans Madrid, combien?

Nonveau monde, par qui découvert? 426 Nonvelle Reine d'Espagne, part de Fontainebleau, 235, ses adieux, ibid, arrive à saint Jean de Luz, ibid.

DESCALCHI Cardinal, élu Pape,
211. prend le nom d'Innocent XI. ibid.
Officiers reformez, soûtenoient la garnison
de Barcelonne, 315
Olivarez, (le Comte) fait premier Ministre
d'Espagne, 68. 69. est fait Grand d'Espagne, & Grand Ecuyer, ibid.
Orages en Espagne, & à Naples, 248
Orange, (le Prince d') fait mourir le Com-

## DES MATIERES.

mandant de Rimbergue, 190. 191. est fait Gouverneur des Provinces Unies, Orange, (le Prince d') entre en Angleterre, 275. 276. se saisit de la ville d'Yorch, ibid. Orange, (le Prince d') leve le fiege de Mastricht; Orange, (le Prince d') fait sortir de Londres l'Ambassadeur d'Espagne, Oran: Place sur les côtes d'Afrique, possedée par les Espagnols, Ordonnance du Senat de Venise contre les Moines, Ordre militaire de S. Louis, établi par le Roi. 298. 299 Orsoy, assiegé par les François, 190 d'Ossat, (Cardinal) & Sylleri Ambassadeurs de France à Rome, follicitent la dissolution du mariage d'Henri IV. avec Marguerite de Valois, Osse, (le Duc d') est fait prisonnier par ordre du Roi d Espagne, 69. est accusé de cabale; ibid. le Roi lui ôte son Gouvernement de Sicile. Ossone, (le Duc d') se refugie dans un Convent, Ostende, assiegée par l'Archiduc, Ottoboni, (Cardinal) est elu Pape, 179. sous le nom d'Alexandre V LI I. 280 Oudenarde, conquise sur les Espagnols, 175 Oviedo: Royaume, 412. au lieu d'Asturies, ibid.

PAIX de Vervins: Quand fut signée par Pailippe II. Paix entre les Espagnols & les François, 100. 101. Yvi

| Paix concluë en l'Isle des Faisans, 141 | . T426        |
|-----------------------------------------|---------------|
| fignée par les deux Rois,               | 150           |
| Paix de Loudun entre la Cour & le       | s mé-         |
| contens,                                | 44            |
| Paix de Munster,                        | 132           |
| Paix entre l'Espagne & le Portugal,     | 185           |
|                                         | 8. 179        |
| Paix de Breda,                          | 173           |
| Paix de Nimegue entre la France & la    | Hol-          |
| lande, 228. 229. les Espagnols l'accep  | ptent.        |
| ibid.                                   |               |
| Paix de l'Empereur avec les Turcs, (    | lifez         |
| Tréve                                   | 347           |
| Paix de Riswick, 330. signée avec le    | s Ef-         |
| pagnols, François, Hollandois, An       | glois         |
| ibid.                                   | D             |
| Pais-Bas joints à l'Espagne, & par qui  | } 42 <b>7</b> |
| Palamos, assiegée & prise par les Maréc | haux          |
| de Noailles, & de Tourville,            | 305           |
| Palatinat, pris par M. le Dauphin,      | 275           |
| Palatinats & Senateurs de Pologne,      |               |
| tagez fur l'Election d'un Roi,          | 319           |
| Palain Electeur, Chef de la ligue Eva   | ange-         |
| lique, sous le titre de Roi,            |               |
| Palerme : Inquisition subalterne,       | 37 <b>E</b>   |
| Pampelune, (Rois de) origine de la M    | ailon         |
| de Navarre                              | 410           |
| Le Pape favorise les ennemis de la Fra  |               |
| 267. veut ôter les franchifes des An    | nbaG          |
| sadeurs à Rome,                         | ibid.         |
| le Pape prend parti contre le Roi,      | 254           |
| Paroisses de Madrida                    | 365°          |
| Pardon accordé par le Roi Charles II    | 317F          |
| exilez,                                 |               |
| Parlement ordonne des levées de trou    | 35 <b>7</b>   |
| 130 fait le procès au Prince de Co      | ndé           |
| 136. confique ses biens & ses charges   |               |
| -Tar animales ven presmise een ever Ec  | · 2 · . I     |

| • •                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.                                                                         |
| Parlement d'Angleterre, confirme le Prince<br>d'Orange dans la possession du Royaume, |
| 309                                                                                   |
| Partage de la succession du Duc de Cleves                                             |
| & de Juliers, entre l'Electeur de Brande-                                             |
| bourg & de Neubourg. 23. Ils se mettent soul la protection du Roi de France, ibid-    |
| Parrage des Royaumes d'Espagne proposé                                                |
| par avance, 337. figné par la France,                                                 |
| l'Angleterre & les Etats Generaux, 339                                                |
| Pariage des Royaumes de Castille & d'Ar-                                              |
| ragon, par Sanche le Grand entre ses en-                                              |
| fans, 414. 415<br>Artage du Royaume de Naples, entre Louis                            |
| XII. Roi de France, & Ferdinand V. Roi                                                |
| d'Arragon, 424                                                                        |
| Passage du Rhin, 191                                                                  |
| Pustrane, (le Duc de ) Ambassadeur extraor#                                           |
| dinaire, met un genouil en terre devant                                               |
| la Reine, 233.<br>Patronages des Eglises: où sont jugez?                              |
| 377                                                                                   |
| Patriarobe établi dans le Perou, & le Me-                                             |
| xique, 376                                                                            |
| Davillon baissé par les vaisseaux d'Espagne,                                          |
| devant ceux de France , 237                                                           |
| Paul V. revoque les Decrets du Senat de Venise, 28                                    |
| Pelage conduit les Espagnols contre les Sar-                                          |
| rasins, 409. prend nom de Roi des Astu-                                               |
| ries, 412.                                                                            |
|                                                                                       |

Penon: place sur les côtes d'Afrique, posfedée par les Espagnols, 427 Pensions dorales, suspendues en Espagne, 302, 303 Perou: ses dommages causez par un tremblement de terre, 273

| Perpignan, conquise par les François, 116    |
|----------------------------------------------|
| Persecution des Grisons sur les peuples de   |
| la Valteline: combien a duré? 57             |
| Philippe II. appellé le Salomon d'Espagne, 1 |
| Philippe II. fait la réunion de Portugal &   |
| des Algarves, 421                            |
| Philippe III. retourne à Madrid, 30          |
| Philippe III. fait recevoir Ferdinand son    |
| troisième fils Archevêque de Tolede, 55.     |
| & Cardinal, ibid. tombe malade, 60. re-      |
| - çoit le Viatique, & l'Extrême-Onction,     |
| 61                                           |
| Philippe IV. succede à son pere, 65. son ep- |
| tree dans Madrid, ibid. son temperament,     |
| tree dans wading, some forme des defor-      |
| 66. corrige les abus, reforme des defor-     |
| dres, ibid. établit des loix nouvelles, 67.  |
|                                              |
| Philippe IV garde les anciens Ministres des  |
| Conseils d'Espagne, &c. 67                   |
| Philippe V. est reconnu par tous les Souve-  |
| rains de l'Europe, avant la nomination       |
| de l'Archiduc, 451                           |
| Philisbourg, assiegée & prise par M. le Dau- |
| phin, 275                                    |
| Picolomini, General des troupes Imperiales.  |
| va au secours de Thionville, 107. 108        |
| Pierre d'Aleantara, (saint) canonisé par le  |
| Pape Gregoire XV. 82                         |
| Pierre IV. Roi d'Arragon, dépouille Jaques   |
| du Royaume de Mayorque, 424.425              |
| Pixarre, (François) a conquis le Royaume     |
| du Perou, 426                                |
| Pillage de la ville de Carthagenes, 330      |
| Bignatelli Cardinal, élu Pape sous le nom    |
| d'Innocent XII. 286. 287                     |
| Place-Royale, faite par le Cardinal de Ri-   |
| chelieu,                                     |
| enemen 2                                     |

| DES MATIERES.                                 |
|-----------------------------------------------|
| Places publiques de Madrid, 369               |
| Placets au President de la Juncte: sous quel  |
| titre?                                        |
| Plaintes des Catalans contre Velasco leur     |
| Viceroi. 327. 328. Informations contre Ve-    |
| lasco, 333                                    |
| Plaintes des Espagnols à Londres, &c. 313     |
| Plat, ou service de la table du Roi: à com-   |
| bien reglé?                                   |
| Flenipoteniqires de France, nommez, 320       |
| des Etats, ibid.                              |
| de l'Empereur, ibid.                          |
| Plenipotentiaires nommez par les Rois de      |
| France & d'Espagne, 141. 143.                 |
| Plenipotentiaires de France. 210              |
| d'Espagne ibid.                               |
| d'Espagne, ibid.                              |
| Plenipotentiaires de l'Empereur envoyez à     |
| Ninegue pour la paix, 216                     |
| Ponts abattus par les débordemens des ri-     |
| vieres, 248                                   |
| Ponicourtay, prend fix galeres aux Espagnols  |
| devant Genes,                                 |
| Fortugais rétablis dans leur Colonie, 255     |
| Portugais se soulevent contre Philippe IV.    |
| 421                                           |
| Portugais: les Espagnols leur font la guerre, |
| 183. 184                                      |
| Portugais: leurs raisons pour soûtenir leur   |
| revolution, in                                |
| Foringal: dot de Therasie sille d'Alsonce     |
| V I                                           |
| Portugal perdu par les Espagnols, 109. Les    |
| Villes se revoltent en un même jour, 112      |
| Portocarrero Cardinal, signe le Testament     |
| du Roi d'Elpagne, 354                         |
| Possession des Royaumes d'Espagne, ordon-     |

| nee dans le Teltament au Duc d'Anjour          |
|------------------------------------------------|
| 355                                            |
| Potosi: paye tribut au Roi pour l'argent sa    |
| briqué dans ses monnoyes, 40.                  |
| Pouvoir des Papes, cede en partie à l'In-      |
| quilition d'Elpagne, 371                       |
| Préparatifs des Bourgeois de Lilboune pour     |
| recevoir le Roi d'Espagne, 53                  |
| Presence sur les Rois de Castille & d'Arra-    |
| gon: à qui appartient? 421. 432                |
| Presens du Roi d'Espagne au Roi de Fran-       |
| ce, 149. à la Reine Mere, &c. 153              |
| Presens de mariage envoyez par le Roi d'Es-    |
| pagne à Mademoifelle d'Orleans, 232            |
| President de l'Inquisition, ses qualitez, 370, |
| 37 I.                                          |
| President du Conseil de Castille : les hon-    |
| neurs qui lui sont faits? 379                  |
| Presidens compris dans la reforme des pen-     |
| fions, 348                                     |
| Preuves du bon droit de Philippe V. sur la     |
| Couronne d'Espagne , 452, 453, 454, 45         |
| Prieres publiques ordonnées en Elpagne à       |
| cause des maux arrivez à Naples, 272           |
| Prieres à Madrid, pour la conservation de      |
| Barcelone, 321                                 |
| Prieurez, conferez par le Roi: sous quelles    |
| conditions?                                    |
| Princes de Condé, de Conty, & de Longue-       |
| ville, arrêtez & mis à Vincennes; 132,         |
| conduits au Havre de Grace,                    |
| Prisonniers faits par les François à Fleurus   |
| 394                                            |
| Privileges, (anciens) des Bourgeois de Lille   |
| leurs font rendus, 175                         |
| Privileges accordez par les Papes aux Rois     |
| dEspagne, 378                                  |

#### DES MATIERES.

Procès fait au Duc de Montmouth, 264
Procuration pour le mariage de M. le Dauphin avec la Princesse de Baviere, 238
Prodige arrivé à Villilla dans l'Arragon, 11
Prodiges arrivez à Velez-Malaga, 250
Protestion du Roi d'Espagne, donnée aux
Catholiques de la Valteline, 57.58
Protestion du Roi de Siam, accordée à l'Evêque d'Heliepolis & autres Missionaires,
268

Protestans, forcent le Sena de Prague; 48.
jettent les Senateurs par les senêtres, ibid.
Protestations du Pape contre le Traité de
Munster; 132. motifs de cette protestation, ibid.
Provence, (Comté de) possedé par la Maison
d'Arragon, 441
Provinces occupées par les Portugais dans
les Indes, reconnoissent le nouveau Roi,

Puissance du Pape reglée,

Puycorda, prise par le Duc de Navaille sur
les Espagnols,

227

QUE BEC, affiegée par les Anglois & Hollandois, 285
Querelle de quelques Gentilshommes François contre les Espagnols: 14.15. calmée par la mediation du Pape, ibid.
Quietisme: à quoi il tendoit? 344. répandu en Espagne & en France, ibid.
Quint des diamans, perles, &c. appartient au Roi, 401

#### R

| RAPPEL des Seigneurs exilez, 357 Ravaillac tue Henri IV. 37 |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| Raijons pour prouver que Marie-Therese                      |
| d'Autriche n'avoit pû renoncer à ses droits                 |
| fur l'Espagne, 446. 447. 448. 449                           |
| Rebelles mettent une armée sur pied, 49                     |
| Rebelles de Hongrie, prennent pour Chef                     |
| Frideric Palam, &c. 51                                      |
| Rebelles sont attaquez en Autriche, 52. Per-                |
| dent la bataille de Prague, ibid.                           |
| Regale: Assemblée des Prelats de France à                   |
| ce sujet, 253 s'opposent aux prétentions                    |
| de la Cour de Rome, ibid.                                   |
| Regens du Royaume d'Angleterre, ordon-                      |
| • nent à l'Ambassadeur d'Espagne de sortit                  |
| du Royaume                                                  |
| Reglemens de Philippe IV. contre les Parti-                 |
| fans financiers, 78                                         |
| Reglemens du Roi d'Espagne pour rétablir                    |
| 1es peuples, 269.270                                        |
| Reine mere, exilée à Blois, 45                              |
| Reine mere, se sauve de prison. 103. Elle                   |
| va aux Eipagnols, ibid.                                     |
| Reine d'Angleterre, refugiée en France,                     |
| 179                                                         |
| Religieux chassez de Boheme par les Pro-                    |
| telians, 48                                                 |
| Religieux pris déguise avec armes à feu, 247.               |
| elt pendu, ibid.                                            |
| René Duc d'Anjou, adopté par Jeanne,                        |
| Reine de Naples, 424                                        |
| Renonciations des Reines de France à leurs                  |
| droits, 353                                                 |
| Reproches du Roi d'Espagne au Parlement                     |

| DES MATIERES.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| d'Angleterre, contre le Prince d'Orange,                                            |
| 341.                                                                                |
| Roquêtes au President de la Juncte: Sous                                            |
| quei titre ?                                                                        |
| Retraite des Espagnols dans les Asturies,<br>&c. 40% se choinssent des Chefs, ibid. |
| ecc. 409. 1e choshilent des Chefs, ibid. &                                          |
| 4IO                                                                                 |
| Revenus des Indes: de quoi sont composez?                                           |
| Perioles de Nantos annellans la Dua da                                              |
| Revoltez de Naples, appellent le Duc de<br>Guise pour les commander, 124. Il de-    |
| mande du secours à la France, ibid.                                                 |
| Revolution des Portugais contre le Roi d'Es-                                        |
| pagne, 110                                                                          |
| Rhin: passé à la nage par les troupes de                                            |
| France,                                                                             |
| Richelieu, (le Cardinal de ) est declaré pre-                                       |
| mier Ministre,                                                                      |
| Richesses du Roi d'Espagne, 399, 400                                                |
| Robustel (le Seigneur) & ses amis extermi-                                          |
| nerent les heretiques de la Valteline, 18.                                          |
| leurs biens mis au pillage, ibid.                                                   |
| Rochelle, (la ville de la) soûmise & ren-                                           |
| due, 98                                                                             |
| Rochelle: ville située sur un Golfe de l'O-                                         |
| cean, fortifiée par l'art & la nature, 98, foumise & rendue, ibid.                  |
| Rochepor, Ambassadeur de France en Espa-                                            |
| -                                                                                   |
| Rocroy affiegé par les Finagnols                                                    |
| Rocroy, assiegé par les Espagnols, 120<br>Rodrigue, Roi d'Espagne, vaincu par les   |
| Maures, 408                                                                         |
| Rohan, (le Duc de) l'un des Chefs des Hu-                                           |
| guenots en France, 97.                                                              |
| Rohan, (le Chevalier de) seduit, condamné                                           |
| a la mort, 203                                                                      |
| Romains, aigris contre Neron, & pour-                                               |
|                                                                                     |

| TABLE                                          |
|------------------------------------------------|
| qu6i? 394                                      |
| Royaume d'Espagne assigné à Charles d'Au-      |
| triche Archiduc, 351                           |
| Royaumes de Castille & de Leon, par qu         |
| possedez ? 417                                 |
| Roye, prise par les Espagnols, commandez       |
| par le Prince de Condé, 136                    |
| le Roy de France va en Roussillon, 116         |
| le Roy jure sur les saints Evangiles de gar-   |
| der la paix, 233                               |
| le Roy de France se tient sur la défensive,    |
| 316. ses troupes campent sur les Alliez,       |
| ibid. leur coupent leurs vivres, ibid.         |
| Rois de France : legitimes heritiers de la Na- |
| varre, & par quel moyen? 7                     |
| le Roy d'Espagne va en Portugal, 52.53. y      |
| conduit son fils pour le faire recevoir Roy,   |
| ibid.                                          |
| le Roy d'Espagne entre dans la ligue d'Auf-    |
| bourg, 277. déclare la guerre à la Fran-       |
| ce, ibid.                                      |
| le Roy d'Angleterre veut se refugier en Fran-  |
| ce, 276. 277. est reconnu à Feversham,         |
| ibid. est conduit à Londres; & après à Ro-     |
| chester, ibid. se sauve & vient en France,     |
| :1:1                                           |

Rues de la ville de Madrid,

ACRE du Roy à Reims, 137 Saint Malo, bombarde par les Protestans, 48 Sair t-Omer, prise au bout d'un siege de 20. 216 jours, -Salres, conquise par les François, 116 Salins, conquise par le Roy sur les Espa-

365

### DES MATIERES.

| gnols, 177, 200                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Saluss, échangé pour la Bresse, &c. 8                  |
| Sanche le Grand : tige des Maisons Royales             |
| de Castille & d'Arragon, 431                           |
| Sanche Roy de Navarre, prend le nom d'Em-              |
| pereur d'Espagne, 415                                  |
| fait ses quatre fils Rois, ibid.                       |
| Sardaigne, (Iste de ) conquise par les Ge-             |
| nois fur les Maures, 425. & possedée après             |
| par les Rois d'Arragon, ibid.                          |
| Sarragoce: son gouvernement est donné à                |
| Don Jouan d'Autriche, 209                              |
| Sarragoce: Inquisition subalterne, 371                 |
| Sarrasins, chassez de Sicile par Robert Gui-           |
| chard, Normand, 422                                    |
| Saveye (le Duc de ) vient à Lion, 144                  |
| Savoye (le Duc de) se declare contre le Duc            |
| de Mantoue. 99. Les Espagnols joints à la              |
| Savoye, ibid.                                          |
| Savoye, conquise par le Roy de France,                 |
| 285                                                    |
| Savoye (le Due de) appellé à la succession             |
| des Royaumes d'Espagne par le Testament,               |
| 356 Selember (10 Due 10) min Manichal de               |
| Schomberg, (le Duc de) créé Maréchal de<br>France, 201 |
| Schomberg, (le Maréchal de) va au secours              |
| de Mastricht,                                          |
| Schomberg, Envoyé des Etats Generaux en                |
| Espagne, a ordre du Roy de sortir de Ma-               |
| drid, 314. refuse d'obéir; ibid, on le fait            |
| enlever, & conduire à deux lieues de Ma-               |
| drid, ibid.                                            |
| Schomberg, (Maréchal de) va secourir Thoi-             |
| ras. 97. leurs troupes chassent les Anglois            |
| de l'Isle de Rhé, ibid,                                |
| Secretaire de l'Ambassadeur d'Espagne arrêté           |
|                                                        |

| pour fait de conspiration, 24 mis en     | pri-         |
|------------------------------------------|--------------|
| fon,                                     | 25           |
| Sceretaire de l'Inquisition arrêté,      | 348          |
|                                          | 292          |
| Secours envoyé par le Roy d'Espagne      | aux          |
| Bourgeois de Charleroy ruinez, 195       | ,296         |
| Secours demandé par le Duc de Savoye     | e au         |
| Prince d'Orange,                         | 302          |
| Senat de Prague forcé par les Protests   | ans,         |
| 48                                       |              |
| Sénéchal de Madrid: quels Officiers il a | fous         |
| lui ₹                                    | 3.61         |
| senef: lieu de la baraille, &c.          | 20 ľ         |
| Sentences de l'Inquisition executées     | fans         |
| appel,                                   | <b>3</b> 7 I |
| Serment de fidelité: Les Sujets des Rois | n en         |
| peuvent être absous,                     | 253          |
| Serment des Secretaires & Conseiller     | s du         |
| Conseil d'Etat; qui le reçoit?           | 379          |
| Serment du Roy d'Espagne en presence     | e des        |
| Officiers de l'Inquisition,              | 246          |
| Serment du Roy de garder la paix,        | ~ 233°       |
|                                          | Etats        |
| Generaux: comment se fait?               | 387          |
| Serpent: Devise de Madrid,               | 365          |
| Sessa (le Duc de ) signe le Testament du | ı Roy        |
| d'Espagne,                               | 354          |
| Seville, Inquisition subalterne,         | 371          |
| Seville, autrefois Royaume des Maures    | 5,462        |
| Sfondrat, Espagnol, prend prisonnier le  | e Ma-        |
| réchal de Rantzau, 126. prend Furnes     | sibid.       |
| Sforce (François) Duc de Milan, mor      |              |
| enfans, 428. usurpateur du Duché         |              |
| Duc d'Orleans,                           | ibid         |
| Sicile, (Royaume de) Inquisition sub     | alter-       |
| ne,                                      | 371          |
| Sicile revoltée contre leur Roy,         | . 301        |

| DES MATIERES.                                 |
|-----------------------------------------------|
| Sieile: le Duc d'Ossone en étoit Gouver-      |
| neur, 69                                      |
| Sicile, conquise par les Sarrasins, 422       |
| Siciliens prennent les armes, & se revoltent, |
| 125.126                                       |
| Siege de Cazal, levé par les Espagnols, 99    |
| refait par les mêmes, ibid. & 100             |
| Siege de Thionville par les François, 107     |
| Siege & prise de la ville de Breda par le     |
| Prince Maurice, 93                            |
| Siege de Mastricht levé, 213                  |
| siege de Charleroy par le Prince d'Orange,    |
| 218                                           |
| siege de Quebec levé par les Anglois & Hol-   |
| landois, 186                                  |
| siege de Charleroy, levé par le Prince d'O-   |
| range, 196                                    |
| Siege de Mons fait par le Roy, 287. 288       |
| Siege de Namur & prise par le Roy de Fran-    |
| ce, 291, 292                                  |
| signes au Ciel près de Cologne, &c. 83        |
| Silesie: En quel pays est située? 46          |
| silinges . (les) peuples barbares denus du    |
| Nord, 463                                     |
| Situation de Madrid; à qui le choix en est    |
| attribué,                                     |
| Smirne: Flote des Alliez détruite par les     |
| François, 299                                 |
| Soerate: Ses preceptes à Nicocles pour le     |
| gonvernement,                                 |
| soissons, (le Comrade) avec M. le Ducd'Or-    |
| leans & le Duc de Bouillon, se joignene       |
| aux Espagnols, 116                            |
| Soldars que l'on fait descendre au nombre     |
| de 800, du haut des montagnes dans la         |
| vallée par des cordages,                      |
| C. I. I moved to HIMHATE X2 trate Salaile     |

| en triangle,                                                          | ibid.       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Soleil: Devise du Roy,                                                | 187         |
| Sartileges: jugez par l'Inquisition,                                  | 246         |
| soubize, (le Duc de ) l'un des Chel                                   | is des      |
| Huguenots en France,                                                  | 97          |
| Spinola reçoit ordre d'assieger Breda.                                | 93. H       |
| propose les difficultez au Roy, qu                                    | ui lui      |
| reitere l'ordre: ibid. Il fait des prépa                              | ratifs      |
| pour le siège qui dura dix mois. 9                                    | 4. La       |
| Ville fut rendue par capitulation;                                    | ibid.       |
| Spire afficeée & prile par M. le Daus                                 | phin ,      |
| 275. les tortifications ratées                                        | ibid.       |
| Staffarde: Bataille donnée contre le D                                | uc de       |
| Savoye                                                                | 284         |
| Stenkerque: Champ de bataille des Fra                                 | nçõis       |
|                                                                       | 294         |
| Strasbourg se met sous la protection du                               | Roy,        |
| 250. 251. reçoit garnison Françoise,                                  | ibid.       |
| Subalternes, (Officiers) combien ian                                  | s rė+       |
| compense ni gages dans le Royaum                                      | ie de       |
| . Caltille?                                                           | 377         |
| Eucc feur que l'on destinoit au Roy                                   | d Lie       |
| pagnes 337, le Prince de Baviere,                                     | ibid.       |
| Succession d'Espagne dévolue au plus pr                               |             |
|                                                                       | 1.355       |
| Succession d'Arragon & dépendances:                                   |             |
| doit appartenir?                                                      | • 440       |
| Succession de Milan dévolue à la Maiso                                |             |
| Bourbon; & comment?                                                   | 72.5        |
| Suede, (le Roy de ) offre sa mediation<br>la paix, 196, estracceptée, | Pour.       |
| ra paix ; 196, envacceptee,                                           | 1014.       |
| Suede, (le Roy de) se déclare en faveu                                |             |
| la France,<br>Suede, (le Roy de) choifi de concert                    | 199         |
| mediateur de la paix,                                                 |             |
| Sueves, (les) peuples barbares venus                                  | 321<br>s du |
| Nord,                                                                 |             |
| C                                                                     | 463         |
| Suffra                                                                | g es ;      |

| DES MATIERES.                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Suffrages: comment se-donnent dans les                                    |
| Etats, 390                                                                |
| Suprême Conseil de l'Inquisition, quelle est                              |
| fa jurisdiction, 243                                                      |
| Suppression de la monnoye de cuivre en Ef-                                |
| pagne, 241                                                                |
| Sufpension offerte par le Roy: 177. les Espa-<br>gnols la refusent, coid. |
| Buze, (le pas de) emporté par l'armée de                                  |
| France,                                                                   |
| Syllery & le Cardinal d'Ossar Ambassadeurs                                |
| de France à Rome, sollicitent la dissolu-                                 |
| tion du mariage d'Henri IV. avec Mar-                                     |
| guerite de Valois,                                                        |
| •                                                                         |
| T.                                                                        |
| ABAGO, (l'Iste de) prise sur les Hol-                                     |
| landois, 214                                                              |
| Tage débordé, 248                                                         |
| Tallard, (le Comte de ) Ambassadeur en An-                                |
| gleterre, va en Hollande avec le Roy, 336                                 |
| Tarragonoise, (Province) sa contenance;                                   |
| -: 460                                                                    |
| Taureaux précipitez dans l'eau pour diver-<br>tir le Roy, 155. 156        |
| Zones sur les Grands d'Espagne, pour frais                                |
| de la guerre, 296                                                         |
| Temple de Charenton, démoli, 266                                          |
| Temporel des Rois; le Pape n'y a aucun                                    |
| droit,                                                                    |
| Tomorove de l'Empereur de faire disposer de                               |
| Elpagne en faveur de sa Maison, 342                                       |
| Terre-ferme, (Royaume de) par qui con-                                    |
| quis, 426<br>Ter, riviere passée par le Duc de Nouilles                   |
| en crois differents endroits, 303.304                                     |
| Tome VIII. Z                                                              |
| —                                                                         |

| Testament du Roy d'Espagne, 313. 35%                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Testament de Charles II. envoyé à Louis                              |
| XIV. où le Duc d'Anjou est nommé he-                                 |
| ritier universel, 4/2                                                |
| Theatres des Espagnols; leur magnificence,                           |
| 368                                                                  |
| Theologal de l'Eglise de Los-Reyes : ses re-                         |
| Venus . 405                                                          |
| Theologiens Espagnols assemblez; & pour                              |
| . quel motif?                                                        |
| Therese, (sainte) canonisée par Gregoire                             |
| XV. 82                                                               |
| Thionville assiegée, & prise par le Duc d'An-                        |
| guien, 121                                                           |
| Thoiras défend la Citadelle de l'Isle de Rhé,                        |
| contre les Anglois, 97                                               |
| Thomas, (le Prince) General des Espagnols,                           |
| prend Corbie, 104. 105<br>Tibre: fon débordement causa de grands ra- |
| vages dans Rome,                                                     |
| Tillemont : lieu du retranchement du Prince                          |
| d'Orange, 300                                                        |
| Tilly, (le Camte de) défait le Marquis de                            |
| Bade-Dourlac, & lui prend canon & ba-                                |
| gage, 96, gagne la victoire sur le Roy de                            |
| Dannemarck, ibid.                                                    |
| Tilly, Commandant de l'armée Bavaroise,                              |
| battu, blessé, & meurt, 101                                          |
| Tilly, (le Comte de) fait prisonnier à Ostal-                        |
| • rik , 312                                                          |
| Tingis: ville située dans l'Afrique, 464                             |
| Titre de Comte-Duc, de Bourgogne aban-                               |
| donné par le Roy d'Espagne, 237                                      |
| Tolede, (le Cardinal de) nomme pour con-                             |
| duire Anne d'Autriche vers les frontie-                              |
| res,                                                                 |
| Telede: lieu de l'exil de la Reine-Mere, 222                         |

| DES MATIERES.                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolede: Primat Diocese composé de 172. Pa-                                             |
| roiffes, 405                                                                           |
| Tolede: Inquisition subalterne, 371                                                    |
| Tombeaux des Rois & Reines d'Espagne, ou-                                              |
| verts par ordre du Roy , 344                                                           |
| Fonneres en Espagne, & à Naples, 248                                                   |
| Tonnere tombe sur une galerie du Vatican,                                              |
| 358                                                                                    |
|                                                                                        |
| Tout, ravagé & pillé par Mansfeld, 85<br>Tournay, affit see & prise par le Roy sur les |
| Espagnols,                                                                             |
| Tournoy fait à Madrid sur le mariage du Roy,                                           |
| 232                                                                                    |
| Tourville, (le Maréchal de) prend la Flore                                             |
| des Alliez,                                                                            |
| Traité de Monçon, 77                                                                   |
| Traité d'union entre l'Empereur, l'Espagne,                                            |
| & la Hollande, 181                                                                     |
| Traité nouveau d'alliance de l'Empereur, le                                            |
| Dannemarck & Brandebourg, 216                                                          |
| Traité nouveau entre la France, l'Angle-                                               |
| terre, & les Etats Generaux; concer-                                                   |
| nant le partage,                                                                       |
| Translation de la Navarre & l'Arragon à la                                             |
| Castille: ce qu'elle a causé? 432. 433                                                 |
| Trastamare, (Henri Comte de) tue Pierre le                                             |
| Cruel, 432                                                                             |
| Tremblement de terre à Malaga, 249                                                     |
| Tremblement de terre en Sicile, 296                                                    |
| Trésors enfouis, & déterrez: la moitié au                                              |
| Roy, 401                                                                               |
| Treve honteuse de l'Espagne avec les Hol-                                              |
| landois, 41                                                                            |
|                                                                                        |
| Treve du Roy d'Espagne avec les Hollan-<br>dois,                                       |
| Treve d'entre les Espagnols & les Hollan-                                              |
|                                                                                        |
| -dois, rempue, 71                                                                      |

| IABLE                                        |
|----------------------------------------------|
| Treves, (l'Archevêque de) pris prisonnies    |
| par les Espagnols, & conduit en Flan-        |
| dres, 104 étoit sous la protection de la     |
| France . sbid.                               |
| Treve de l'Empereur avec le Turc, (voyez     |
| Paix.) 347. Nota Paix, le mot a été em-      |
| plové par inattention.                       |
| Treve de Ratisbonne acceptée par le Roy      |
| d'Espagne.                                   |
| Treve entre la France, & Duc de Sa-          |
| vove.                                        |
| Tribunal de l'Inquisition, mer les accusez à |
| couverr de la Tuffice ordinaire, 243         |
| Tribunal de la Crossade, par qui établi?     |
| 278                                          |
| Teibunaux établis en Sicile; & pour quelle   |
| Jurisdiction?                                |
| Tribunaux établis dans le Mexique & le Pe-   |
| rou . combien ?                              |
| Traubles causez dans l'Empire par les Pro-   |
| restans.                                     |
| Troupes de Savoye se retirent,               |
| Turdules, ou Turdulains: Peuples ainsi       |
| nommez; & pourquoi? 4/9                      |
| Turenne, (le Vicemte de) se joint à l'Archi- |
| duc pour tirer les Princes de prison, 133    |
| Tyrannie des Sarrasins en Espagne: quand     |
| a finie ? 434                                |

ACCEENS, ou Vacceiens: quel pais vailladolid, ses habitans supplient le Roy d'y sejourner, 155 Vailladolid: pourquoi la Cour d'Espagne y alla faire son sejour en 1601. 10 Vailladolid: Inquisition subalterne 374

| N. P. C. Daniel                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.                                                               |
| " " I FANT Filhaenole main                                                  |
| Vaisseaux pris für l'armée namela 1 258                                     |
| Vaisseaux pris sur l'armée navale des Alliez,                               |
| Vailleaux brales 11. TV                                                     |
| Vaissanz brûlez à la Hogue,                                                 |
| Valcourt affiegée par les François, 278. fe-<br>courue, ibid, fiege levé    |
| Courue, ibid. fiege levé, ibid.                                             |
| MACING S ENGLISHED OLL -1.                                                  |
|                                                                             |
| font contraints de lever le siege, 140. 141                                 |
|                                                                             |
| Valesco est Since d'anaut par le Roy, 216                                   |
| Valesco, est fait Gouverneur de Catalogne,                                  |
| all lieu de Converneur de Catalogne,                                        |
| au lieu de Castanaga,                                                       |
| Valstein, est fait General des troupes Im-<br>periales,                     |
| periales,                                                                   |
| Valteline: pays celebre pour la défense de la foi , ( s. abondant le famile |
|                                                                             |
|                                                                             |
| Vandales, (les) peuples barbares venus du<br>Nord.                          |
| Nord, Peuples Barbares venus du                                             |
|                                                                             |
| Vases sacrez enlevez par les Protestans, 48                                 |
|                                                                             |
| armées d'Espagne, 286                                                       |
| Color Diace file the chan d'Africa                                          |
|                                                                             |
| ventione of le Dur de \ ma                                                  |
| Catalogne au lieu du Duc de Noailles                                        |
| 310. 311                                                                    |
| Vendôme ( la maria                                                          |
| Vondome . (le Duc de) attaque, & bat le                                     |
|                                                                             |
| of the water of the Date de Commande en names                               |
|                                                                             |
| ( sautome , ( le Duc de ) afficere & mend Rau                               |
|                                                                             |
| mis,                                                                        |
| Venitiens offrent à Mansfeld de le faire Ge-                                |
| neral de leure transcent de le raire Ge-                                    |
| neral de leurs troupes contre les Grifons,87                                |

| Vanitiant entrant dans la nami des Grif                        | one   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Venitiens entrent dans le parti des Gris contre les Valtelins, |       |
|                                                                | 59    |
| Vêpres Siciliennes,                                            | 423   |
| Veraguas Viceroy de Valence, fappellé,                         |       |
| Verdun, ravagé & pillé par Mansfeld,                           | 85    |
| Vesel, assiegé par les François,                               | 190   |
|                                                                | Roy   |
| d'Eipagne,                                                     | 310   |
| Viceroyauté du Mexique, vendue par le                          |       |
| d'Espagne,                                                     | 310   |
| Viceroyautez établies dans le Mexique &                        | x le  |
| Perou, combien?                                                | 379   |
| Viceroy de Sicile chassé par les rebelles,                     | 201   |
| Vidoire remportée par les Espagnols                            | für   |
| Mansfeld à la bataille de Fleurus, 89                          | 9. 90 |
| Vif-argent: les mines en sont reservée                         | s au  |
| Roy,                                                           | 40I   |
| Villa-Hermosa , ( le Duc de ) est fait Ge                      | ntil- |
| homme de la Chambre                                            | 206   |
| Villa Sierra, (le Marquis de) devient fa                       | vori  |
| du Roy d'Espagne,                                              | 212   |
| Villa-Sierra, premier Ministre d'Espa                          | gne,  |
| exilé, 120. est arrêté dans l'Escurial,                        |       |
| Villefranche, prise par les François,                          |       |
| 286                                                            |       |
| Villequier, acheve le siege de Lens,                           | 123   |
| Villes conquises en Flandre cedées au                          | Rov   |
| par les Espagnols,                                             | 180   |
| Villes & Bourge abimées par le tremble                         |       |
| de terre en Sicile,                                            | 296   |
| Vitri, Capitaine des Gardes du Corps                           | - 250 |
| rête, & tue le Maréchal d'Ancre,                               | , ai- |
| femme décolée,                                                 | ibid  |
| Vivonne, va au secours des Messinois,                          |       |
| les délivre, & met l'armée navale                              | FGna. |
|                                                                | ibid. |
| gnole en fuire,                                                |       |
| Pivone, (le Duc de ) créé Marécha                              | a de  |

#### DES MATIERES.

France,

Vivonne, (le Duc de) revient en France,

225

Universitez, établies dans le Mexique & le
Perou, combien?

75 ses fortifications rasées,

183

Urbain VIII. envoye un Nonce en France,

Usurpation de la Couronne d'Arragon, par Martin, frere du Roy, sur ses nièces, 440 Wert, (Jean de) fait des courses en Picardie, & dans l'Isle de France, 105 Wirth, fait demander la paix par les Hollandois, 193, est rendu suspect, ibid.

#### Y

TORCK, (le Due d') succede au Roy d'Angleterre son frere, 263. se nomme Jaques II. ibid. Tpres, investie par les François, 226

#### Z

ZUINGLE, heresiarque, a perverti les Grisons, 56 Zuniga, (le Duc de) est mis en la place du Cardinal de Lerme, 43

Fin de la Table des Matieres du VIII. Volume,

## ERRATA

### du huitième Volume.

P Age 87 Biftol , lifez Briftol. p. 93. marque tumais , 1. tomais. p. 169. 1665. l. 1698.

p. 264. fils legitime , l. fils-legirime.

1. 270. de leurs années , l. avances.

p. 174. Ou environ. un point, Dans l'Ordre de saint Jacques, une virgule. p. 197. combats des canars, l. des canes.





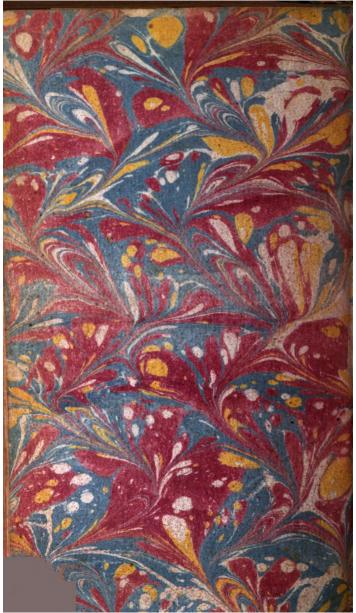

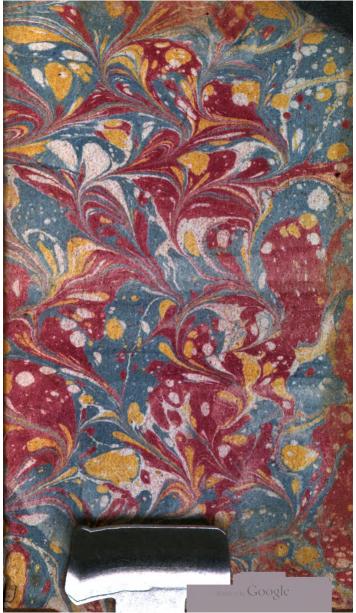

